Les «grands» de la C.E.E. gouvernement Pétain de 1940 ont pris les postes uthillier est mon les plus importants de la Commission arvenn le 4 janvier à Paris, de M 7. re des finances, à l'âge de soint des survivant du gouvernement (c)

les sociétés anonymes et les rett jait dissoudre, en norme 1940, le Comité des jorges et dont l'influence sur la prenie dont l'influence sur la prenie que toutes les centrales syndre ce qui lui attire la vindire jois des milieux capitalise jois des milieux capitalise procureur générol de 1944, a 1944, et procureur générol de 1944, et

procureur général de la Con-

comptes.

Au cours de son puch
Au cours de son puch
Au cours de son puch
lané de l'accusation d'aver l
ticipé au fameuz costi
restreint » qui examina la re
bilité d'ane « cobelligime
avec PAllemagne, et à bisé
de plusieurs temoignages dont
de plusieurs temoignages dont
cetui de M. André Prac
Poncet, ce qui lui out
condamnation modèrée (trait
condamnation modèrée (trait
de prison et indignité sailur
En 1950, il publie le l'en-

communation moderes (tree de prison et indignité naime En 1950, il public le Dans Vien, plaidoyer pro dans le grave le cel Dassault comme utaine de la Ranque comment

Paris. Provincial de naisse.
Paris. Provincial de naisse.
par goût, maire de Sairt se de-Ré pendant douze an i exporté efficacement à la manufacture du patrimoine alle

was poetr objenir l'annulation :

mbre - ont décide de represe

met grévistes de cesser leng

mant. ■ # faut, arguaienik z

A bullating georgis, is a rate

"fut voice par 52 voix conte;"

fer confre les grands parters

**"unimob**life", reconsit un sc

Date. En ist, a cleachen &

mande en daisau: pendem: nous faise! po realier gents

hours, alle meneral com a

mier jugement de relet die

d'une part, Testa der 02 30

occupant et, d'autre pet, 15

mation d'un excet. . La re:

traprise sur in maller of

non seulement de la soprafic

Pour les syntices, a esp

de cat expert constitle a tall

eens précèsent ». Autontie

ausa: : ia - cosu'a/.saio: a:

vamen1 +, 13 + prise ce sca≤

des personne's de la EL EF

Marche et des autres gande

sins en favour d'un tenfe s'

en jeu les grances pussues

the longiere...

Cières, 21 es. 3 c. 19 1 5 263

La parc e est maintenant il

tice, : = 5/ 19 co./ (1808)

Pugament do refere du DE

tout est perdu, recommende

ployes de 13 E 1 0678 [25]

Mase, 2, Turent E. Carette

coments completies bates

CHEMOT 23 12 CHESTAL

lation des mages ns, mas sal l'ensemble des sociées #F

CACI

474 44

... Nome n'étions pas amés par

pour mieux sautet. •

ieur de la Banque com

L Belle Jardinière a dés

ent 55 % du personnel, les cent &

tra - qui occupaient ce grand me

ier. La direction du groupe Aguche-A

de de maintenir les soirante-douz le

it, due mégociations doirent se pour a activitiement les comptes de l'ente.

ta avec la société-holding.

**sur mieux** sauter?

andre le travail

drift-

européenne LIRE PAGE 3



Directeur: Jacques Fauvet

- 1,49 F Afgarte, 7,20 8A; Marce, 1,50 dir.; Tanisia, 120 m.; Affenagne, 1 8M; Antricke, 13 1ch., Beigiges, 12 fr.; Cacada, 5 0,55; Ransensek, 3 fr.; Espagne, 28 per.; Francis-Brettgen, 20 p.; Crice, 20 fr.; Iran, 45 fr.; Italie, 330 L.; Litan, 125 p.; Lassanian, 12 fr.; Narvige, 2,75 fr.; Pays-Ras, 1 fl.; Paylegal, 14 esc.; Salete, 2,25 fr.; Saletse, 7 fr.; E.S.A., 65 cts; Yonguslavie, 10 n. dis.

> S, RUE DES MALIENS 75427 PARIS - CEDEX 45 C.C.P. 4207-23 Paris Telex Paris nº 630572 Tél.: 246-72-23

# BULLETIN DE L'ÉTRANGER

# L'éternelie pelite guerre de Berlin

La petite guerre de Berlin n'est jamais tout à fait terminée. L'accord des quatre puissances (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Union soviétique) de 1971 est un <u>armistice permanent mais non la</u> pair. Les mesures que vient de prendre le gouvernement de la R.D.A. suffisent à rappeler le caractère hybride que conserve, plus de trente aus après le conflit mondial, ce qui fut la capitale du Reich. Si l'ensemble de la ville reste en droit international sous la responsabilité des quatre puissances, la moitié orientale est en fait la capitale d'un Etat souverain, la République démocratique allemande, tandis que la moitié occidentale reste sous un régime d'accupation formel, agrémenté de toutes sortes d'arrangements pra-tiques avec la République fédérale d'Allemagne.

Les mesures décidées par les autorités est-allemandes ne sont pas toutes également critiquables. ent pourrait-on protester contre la suppression des contrôles entre Berlin-Est et la R.D.A., même și, pour les Occidentaux, les frontières de l'Etat allemand de l'Est s'arrêtent aux portes de Berlin? L'Institution de visas expirant tous les soirs à minuit, quelle que soit l'heure de leur délivrance, pour les étrangers se rendant à Berlin-Est ne contrevient pas non plus à la lettre de l'accord de 1971. Il n'en est pas moins tout à fait contraire à l'esprit de l'acte final de la conférence d'Helsinki (C.S.C.K.) sur la circulation des onnes, qui, il est vrai, en a vn bien d'autres. Beaucoup moins admissible est la déclaration du porte-parole est-aliemand affirmant, le 31 décembre, que le staquadripartite de l'ensemble de Berlin « n'existe plus ». C'est surtout à cette affirmation que Paris, Londres et Washington ont voulu répondre, dans une déclaration publiée le 6 janvier, en rappelant l'U.R.S.S. à ses obligations et responsabilités sur le « Grand

On remarquera d'ailleurs que, jusqu'à présent, Moscon est resté muet sur cette affaire et s'est gardé de cautionner la prise de position est-allemande. La R.D.A. nëme, quel que soit le ton péremptoire de son porte-parole, ne touche pas aux symboles les plus sensibles du statut quadripartite do Grand Berlin, comme le contrôle de l'espace aérien par les quatre puissances et la libre circulation des personnels civils et militaires des missions occidentales dans la partie est de la ville. La Constitution de la R.D.A. réserve même un statut parti-culier et restrictif aux élus berlinois à la Chambre du peuple.

Les coups d'épingle de la R.D.A. no seraient cependant pas sans conséquence s'ils se muit-cliaient lle risqueraient alors de ralentir encore la normalisation déjà laboriense de ses relations avec l'Occident. Une visite à Berlin-Est de M. de Guiringaud, ministre français des affaires étrangères (qui les aussi pour la première feis en visite officielle à Berlin-Ozest, le 19 janvier), est envisagée depuis que son collègue est-alle-mand. M. Fischer, est venu à Paris, l'an dernier. Elle n'aurait pas Hen de sitôt si la R.D.A. contestait en permanence un des

Aussi pent-on se demander pourquoi la R.D.A. s'ingénie à ronvrir, sur un mode mineur. la pesite guerre berlinoise. L'expli-cation la plus plansible relève des affaires intérieures. Le retour de M. Stoph, homme à poigne, à la fin d'octobre 1976, à la tête du ent de Berlin-Est, a été interprété comme une reprise en main du paya Celle-ci se confirme. L'indignation qu'a soulevé à l'est comme à l'ouest de l'Allemagne, le bannissement de M. Wolf Biermann, est un indice que, fante d'unité politique, une certaine communanté d'esprit subsiste ou se reforme entre les deux Allemagnes. La R.D.A. s'euplole à la détruire, comme si elle tenait à démontrer que c'est sa raison d'être.

(Lire nos informations page 3.)

# Les dirigeants chinois se réclament ouvertement M. Barre invite les industriels de la tendance modérée incarnée par Chou En-lai

# Une radio provinciale demande le procès immédiat des « quatre »

De notre correspondant

hommes? Le second se rallia-t-il jamais tout à fait au mouvement

de la révolution culturelle, qui, de plus en plus à l'heure actuelle. plus en plus à l'heure actuelle, paraît déterminer la ligne de par-tage du monde politique chinois? Toujours est-il que la mémoire de

Chon En-lai sert aujourd'hui a offrir aux masses l'image d'un Mao Tse-toung modéré : celui qui

s'exprimait en 1956 dans le dis

cours balancé e sur les dix grands

rapports a actuellement à l'hon-neur, et non le boutefeu qui, plus tard, s'appuyant sur un Yao Wen-yuan et un Chang Chun-chaio, appelait les gardes rouges à ubombarder les états-majors a.

En organisant un fervent hommage posthume à Chou-En-lai le samedi 8 janvier, premier anniversaire de sa mort, les nouveaux dirigeants chinois se réclament de plus en plus clairement d'un homme qui symbolisait le réalisme et la modération. La campagne contre les anciens «radicaux» est axée maintenant sur les torts qu'ils avaient causés au premier

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

La radio de la province autonome du Tibet a demande que la - bande des quatre - soit traduite en justice le jour même du premier anniversaire de la mort de Chon En-lai. A l'université de Pékin, des affiches suggèrent

Pékin. — La deuxième mort de Chou En-lai... C'est un peu à quoi fait penser l'impressionnante flo-raison d'articles, de chansons, de poèmes, de films et de slogans peints sur les murs de Pékin pour ce premier anniversaire du décès de l'ancien premier ministre.

Tout se passe comme si, en jan-vier 1976, Chou En-lai n'avait pas eu droit à tous les hommages que eu droit à tous les hommages que devaient normalement lui valoir son rang, sa contribution à la révolution et son immense popularité. A qui la faute ? A la sounde des quatre » bien entendu, puisque d'innombrables témoignages nous expliquent aujour alleure con constitue de la fait son la constitue de la co d'hui que Chou En-lai fut son adversaire principal, l'homme qu'elle chercha à abatire par tous les moyens. Comme sa mémoire même ini était insupportable, elle ne négligea aucun effort pour en effacer le souvenir, allant jus-qu'à interdire la projection du film tourné lors des journées de deuil qui suivirent son décès. Tout cela est longuement expli-

que dans les colomies du Gaoti-den du peuple, qui, depuis quel-ques jours, consacre plusieurs pages au premier ministre défiunt. La télévision a diffusé plusieurs La télévision a diffusé plusieurs dont Chou En-lai est le principal personnage. De grands slogans soigneusement peints dans le centre de Pékin célèbrent la mémoire du disparu. Enfin, le fameux film tourné en janvier dernier et censuré par les « quatre » est présenté à la popu-lation. Pas tout à fait, à vrai dire. dans sa version originale, c'est-à-dire celle où M. Teng Hsiao-ping, debout aux côtés de M. Wang Hong-wen, prononçait l'éloge funèbre du défunt. L'histoire se réécrit au cinéma comme ailleurs et un autre film, présenté ces derniers jours et consacré aux obsèques du président Mao, a été lui aussi méticuleusement « travaille » pour qu'on n'y voie ni le « quatre » — pourtant présents au premier rang des cérémonies offi-cielles — ni même la couronne offerte par la veuve du défunt Mme Chiang Ching, et déposé au pied du cercueil de cristal of

# Les deux Mao

Vétille que ceia, dans une campagne où les « crimes » impu-tes aux « quatre » les font apparaître comme de tout-pulssants satrapes, honnis des foules mais capables d'imposer leur loi depuis des années au sein du comité central comme dans les provinces ies plus reculées...

Ce considérable et fervent hom-mage posthume à Chou En-lai confirme le désir de la nouvelle direction de se réclamer d'un homme qui a réussi à symboliser à la fois la révolution et le sens de l'Etat, le rénouvellement et la stabilité, la dignité et l'aventure. L'association de plus en plus fré-L'association de plus en plus fré-quente des serments de fidélité

que Mme Chiang Ching et ses - complices sont « forcés de s'agenouiller » devant le portrait de l'ancien premier ministre pour l'avoir persécuté de son vivant Vendredi, la presse chinoise a affirmé que Chon En-lai fut victime d'une crise cardiaque pendant la revolution culturelle parce qu'il était « harcelé : par des gardes rouges. . Le Quotidien du peuple » écrit aussi que les « quaire » avaient essayé de « saboter le traitement médical » du premier ministre atteint d'un cancer.

Pour ces crimes et pour d'autres, de nouvelles affiches apparues à Pékin exigent la mise à mort des « quatre ».

déjà la restauration de l'ancien vice-premier ministre ? En fait, ces affiches allaient moins loin à la mémoire du président défunt et à celle de son premier ministre est, d'autre part, une manière de compenser les aspects les plus fragiles de la « pensée Mao Tseces attiches allaient moins loin que d'autres « dazibaos » déjà vus en province, à Canton par exemple, et se bornaient à dire ce qui se lit entre les lignes depuis quelques semaines dans la presse : « La banda des « quaire » a utilisé les incidents du 5 avril 1976 sur la place Tien-An-Men pour porter tort au camarade Teng Hsiao-ping. » toung » par le solide réalisme de Chou En-lai et son sens aigu du compromis. L'histoire dira-t-elle un jour ce que furent les véri-tables relations entre les deux

Il reste que le retour au pouvoir de M. Teng Hsiao-ping, en 1973, résulta avant tout de la volonté de Chou En-las et que les homde Chou En-lai et que les hom-mages rendus au second rejail-lissent en partie sur le premier. L'équilibre des forces au sein de la direction chinoise exige sans doute qu'on n'avance qu'à pas comptés. Un petit fait, tout de même, donne idée du train où vont les choses. Le 18 septembre, dans son éloge funèbre à Mao. M. Hua Kuo-feng citatt M. Teng Esjao-ping en queue d'une longue liste de contre-révolutionnaires — de Chen Tu-hsiu à Lin Plao en passant-par Peng Teh-huai en passant par Pens Teh-huai et Lin Shao-chi — dont le P.C. avait su triompher sous la direc-tion du président défunt Dans le film projete cette semaine à Pêkin enfin l'allure d'une opération de réhabilitation qui tend à dépasser la personne du défunt. L'apparition, le jeudi 6 janvier, d'affiches murales, isolées mais en plein centre de Pékin, portant le pour de Marge Heisen, pour aussi mauvaise compagnie.

# à plus d'énergie

# M. Chirac: les travailleurs doivent avoir possibilité de s'exprimer dans l'entreprise

Avec une autorité qu'ont vivament appréciée ses auditeurs, M. Raymond Barre a invité, jeudi, les patrons trançais réunis au « Forum de l'Expansion » à plus d'énergie dans la direction de teur entreprise. Se citant lui-même en exemple, il a voulu convaincre les dirigeants des firmes qu'à l'heure de l'austérité il tallait savoir allier le courage pour résister aux revendications salariales habituelles et l'audace pour investir maigré les brumes qui obscurcissent l'horizon.

Le premier ministre, dont les propos ont fait l'objet d'une émis-sion spéciale de TF 1, avait en effet à remonter le moral des chets d'entreprise, que le sondage opéré par la SOFRES pour le compte de la revue révélait assez bas : 86 % des industriels interrogés étalent passimistes au début décembre, 83 % pensaient que le plan Barre ne maintiendrait pas l'expansion, 49 % s'attendalent à une aggravation de la situation de l'emploi, et 59 % croyaient à une hausse des prix en 1977 variant entre 8 et 12 %.

Simultanément le débat sur la « politisation de l'entreprise », lancé par MM. Giscard d'Estaing et Beullac, a continué de susciter des prises de position contradictoires ; on lira ci-dessous le point de vue de M. Séguy. Si le ministre du travall a déclaré leudi sans autres précisions — qu'il veillerait à ce que les clauses du code du travail sur le sujet ne soient pas « détournées », le nouveau président de la chambre de commerce de Paris a estimé, pour sa part, que « les sections politiques dans l'entreprise sont l'expression de la liberté » ; M. Thèves pense, néanmoins, que ces sections doivent s'exprimer en dehors des lieux de travall. M. Chirac repousse, lui aussi, l'idée d'une entreprise qui serait « le champ clos des combats politiques »; mals il relève qu'elle est « composée de travailleurs qui doivent avoir la possibilité de s'exprimer ».

Le parti communiste, par la voix de M. Marchais, juge, lui, que « les travailleurs ont un besoin vital de lutter dans l'entreprise contre l'exploitation capitaliste ». « Jamais dans l'histoire de la V° Répu-bilque le chef de l'Etat ne s'était encore ouvertement transforme en gendarme du patronat », a ajouté le secrétaire général du P.C.F.

# Politique et libertés syndicales

UN CHEF-D'ŒUVRE D'HENRI DUTILLEUX

Après un long silence...

par GEORGES SEGUY (\*)

En lançant une croisade contre Bien entendu, le fer de lance gage dans une voie lourde de dangers pour la démocratie en général et pour les libertés syndicales en particulier.

de septembre 1975 à septembre 1976 (+ 21 % pour les importa-

tions et + 16 % pour les expor-

tations). On constate la un ren-

versement de la tendance à la

baisse constatée en 1975, qui est

aussi blen valable pour les pays

moins développés - même si l'on

des entreprises », le pouvoir s'en- l'opposition de gauche ; il est spécialement dirigé contre le parti communiste français qui, depuis sa création voici cinquante-six ans, est organisé essentiellement dans les entreprises, mal-(\*) Secrétaire général de la C.G.T. gré les interdifs et la répression, sans que l'indépendance des syn-dicats — soit dit en passant —

n'ait eu à en souffrir. Nous sommes en présence d'une grave mise en cause des droits de citoyens des travailleurs qui vi-vent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des lieux de travail et doivent avoir la liberté de s'y exprimer en tout et pour tout quelles que soient leurs opinions politiones.

Quand un régime en est réduit à recourir à de telles agressions contre la démocratie, il fait avant tout la preuve de sa propre fai-blesse; ni celui de Vichy, ni celui de Franco, ni celui de Salazar, ni celui des colonels grecs ne purent empêcher les ouvriers de s'organiser et de lutter dans les entreprises pour la liberté et le progrès

(Lire la suite nace 6.)

# nom de M. Teng Hsiao-ping a suscité quelque émotion. Etait-ce ALAIN JACOB, La tentation protectionniste

«Un bruit léger rasant le sol...»

Le protectionnisme nait comme la calomnie, « Un bruit léger rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage. » On 'y prête pas attention d'abord parce qu'il est fait de toutes petites touches et de lègères menaces. Des signes plus inquiétants se multiplient ensuite, une sorte de stratégie de ripostes graduées s'élabore, des essais de négociations s'amorcent puis retombent. On en est là alors que l'année 1977 verra la reprise prochaine de ce qu'on a appelé le Tokyo Round », c'est-à-dire de ia grande négociation des pays du GATT sur un désarmement gènéral des protections économiques.

Etonnant contraste ! Les pratiques de la plupart des pays industriels s'affirment pour ralentir l'arrivée de produits étrangers jugés trop sauvagement concurren-tiels, et l'on va parler avec la componction bien connue des enceintes genevoises de la dernière par PIERRE DROUIN

étape de la libéralisation des

échanges. Antre paradose : an moment où l'on entend grincer tous les Etats dont la balance des paiements se détériore, le commerce international ne s'est jamais si bien

Fonds monetaire international (1) la valeur du commerce extérieur des pays industrialisés exprimée en dollars a fortement augmenté

exclut les pays exportateurs de pétrole, — la valeur de leurs importations ayant augmenté de 25 % pendant la même période. Selon le dernier bulletin du (Lire la suite page 27.) (1) Décembre 1976,

AU JOUR LE JOUR

# L'Europe des petites patries

Jenkins met fin à plus d'un demi-millénaire d'histoire en s'asseyant dans le fauleuil présidentiel laisse vide par M. Ortoli.

Sans en aport l'air M. Rou

En quelques années, la Grande-Bretagne a reconnu l'existence de l'Europe, s'y est intégrée, mais c'est, squ' erreur, la première fois depuis la guerre de Cent Ans que l'un des ressortissants v occupe un posie politique dont on peut penser que l'impor tance ira croissant.

Il est vrat que les Anglais de Guvenne étaient angevins et que M. Roy Jenkins est gal-lois, ce qui peut dire que ses ancêtres n'appartenaient pas à l'Angleterre des Plantagenet.

C'est peut-être un symbole : l'Europe ne se fera pas sans liquider les séquelles de son passe colonial. ROBERT ESCARPIT.

goisse secrète. Evasif sur ses projets — travoille i-il seulement? — il reste pour tous auréolé par quelques cenvres poétiques, comme la fée Mélusine ou le Grand Meaulne qui se comptent sur les doigle des

sept ans pendant lesquels Henri

Dutilleux a promené dans les con-

certs sa silhouette de jeune

où l'on croit toutours lire un rête

blesse par on ne sait quelle an-

qui se comptent sur les dours des deux mans. Elève de Paul Dukàs, l'un des derniers héritiers de ja e grande tradition musicale fran-caise». Il échappe aux quolibèts de la jeune garde aux oreilles de laquelle, il apparait comme l'es-ception qui confirme la règle. On representation de même pas sisqu'à le fouer cette année dans le Pez-tipal de l'IRCAM. « Passage du vingilème siècle », qu'il fréquentera cependant tout naturelle ment à son habitude — l'un des seuls de sa génération.

Sept ans ont passe depuis la création de Tout un monde loin-tain par Rostréporitel. Ser ge détacher de lui, à l'approche de son soixante et unième annipersaire, un quatuor à cordes inti-tulé Ainsi la nuit: ce jeudi, cu TEP, toutes les couches du public parisien de la musique se confondent pour un soir et pour lui et montent dans le vingtième arron-dissement : et voici que c'est tout homme et ce visage mystérieux simplement un chef-d'œuvre.

Sept mouvements; un quart d'heure; sept estampes intérieures reliées par des « parenthèses breves mais importantes, où se trouvent placées, comme des points de repère, des allusions à ce qui va Stivre ou à ce qui précède. > Dutilleur signale ici la présence, comme dans ses outres partitions, du concent de « mémoire (prefigurations, variations) », cette motre en effet essentielle à sa musique, qui laisse le rêve libre de jouer, de broder, de déformer, de faire fructifier les graines de

JACQUES LONCHAMPT.

(Lite la suite page 19.)

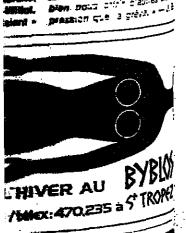

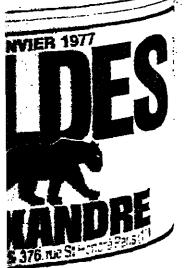



CO THE PARTY AND

security was worth

A PERSONAL A PERSONAL A

a de financio esta designa

THE PROPERTY AND A PROPERTY OF

LINES STATES

..... Seamer M. M. THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF

Transport of the Control of the Cont

eron erona.

对水 拉 施拉强 And the state of t

M. C. -N. T. F. SAN

CARL HER PLEASURE CO. THE STATE OF THE PARTY OF THE P

terter i digita ad tegrapei en tetrologi tegrapei en terrego

and the state of t D. 1974 . 1975 . 788

I was englated the contract

Value and party

Union savietique

E CHE O CHIMEINE

JOSE-ANTON

कर्मा व्याप्त

The second is the second of th

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

• LE CHARCELM A FORMULIES

n francisco com deller francisco de graphism francisco de l'élie une graphisme

ALL THE FEET

de gemeiner des nutre doublemen

The second CLES TO SCIPLE CLESCHOOL LA

declare soucieus confrontation "URAS Ener ass

To de de la referencia de la constante de la referencia de la constante de la

THE A LEWIS MERCES

. . . . . .

111. 41.

Construction of the constr

Budolf Earchin et des chers bribers les plus de min en Occie de la Grande-Medice. L'On hostre de chambre de Miconi, qu'il a cried de Miconi, qu'il a cried de seule formation de vidence à de min renom principal dual. On

and sende formation out official and on the many of the control of

Autric

LANGE AND AND STATE

4 2 M

THAT THE SHIP SHEET

Espagne

CECUFAR M. SUAREZ A MAD

Bohance Her Helmut Schmidt aurait es

la legalisation de tous les partis pa

# PROCHE-ORIENT

#### Liban

# Les déplacements entre les deux secteurs de Bevrouth redeviennent normanx

De notre correspondant

Beyrouth -- Les déplacements entre les deux secteurs de Beyrouth sont redevenus normaux, vendredi matin 7 Janvier, après avoir été de nouveau réduits au minimum dans la journée de jeudl. C'est sur l'intervention, cette fois, de la force arabe de cette fois, de la force arabe de dissuasion, qui vouiait imposer de strictes mesures de securité avant de rétablir la libre circulation, que le passage entre Beyrouth-Ouest et Beyrouth-Est a été quasiment interrompu durant vingt-quatre heures. Il avait déjà été perturbé mardi, à la suite du grave attentat d'Achrafieh. Autre signe de normalisation, les écoles de Beyrouth-Est ont rouvert leurs portes vendredi, après avoir été fermées vendredi, après avoir été fermés depuis mardi en signe de protes-tation et par mésure de prè-

Maigré ces éléments positifs, le chef des Phalanges, M. Gemayel, a déclaré jeudi, après avoir ren-contre le président de la Répu-blique, M. Sarkis: « L'état de la securité est, à mon avis, très mauvais. Il y a, au Liban, deux à trois cents criminels mercenaires opérant comme des fantômes, qui

reapparaisent et mettent le feu aux poudres chaque fois que se profilent à l'horizon des perspec-tives de sécurité il faut utiliser la force contre eux... Nous ferons tout pour que la sécurité soit rétablie, car, sinon, il n'y a pas grand-chose à espèrer.» Les chefs du Front libanais.

MM. Chamoun, Gemayel et Frangiè, devalent se rendre à Damas
pour y rencontrer le président
Assad. Le président Sarkis a, pour
sa part, dans son allocution devant
le corres diplomatique à l'acqueilen. sa part, cabs son allocution devant le corps diplomatione à l'occasion de la nouvelle année, parlé de « regrettables incidents de parcours», précisant : « Nous nous employons à les circonscrire, » Il a souligné que « la Syrie d'abord, et les Efets centes parties de la les et les Efets en la soulignée que « la Syrie d'abord, et les Efets en les services des les Efets en la soulignée que « la Syrie d'abord, et les Efets en les services de la les et les en les services de les en les et les Elats arabes ensuite. dans le cadre de la Ligue, nous ont apporté un appui décisif pour le rélablissement de l'ordre et de la

Le chef de l'Etat a. en outre, exprime l'espoir que le Liban reçoive « toute l'assistance que mérite un peuple qui, quoique éprouvé. a mérité de se maintenir comme une entité indé-pendante ». — L. G.

LES INFRACTIONS A LA LOI

SERONT SÉVÈREMENT

SANCTIONNÉES

Nicosie (U.P.I.). - La censure

stricte imposée à la presse liba-naise est maintenant étendue à

reçues.
La censure touche « toute infor-

il est interdit aux organes étran-gers de modifier la forme et le contenu des communiques offi-ciels et de donner des indications d'ordre militaire non fournies par

Sont également interdites « les nouvelles de nature à susciter la

discorde la sédition ou la panique, ou à porter atleinte à l'unité nationale à l'autorilé de l'Etal.

aux relations extérieures du Liban et au moral de l'armée ainsi que

la présentation tendancieuse des jaits et les offenses au président libanais et aux chefs d'État étran-

• Le Comité d'aide aux chré-

tiens du Liban (le Monde du 31 décembre 1976) nous prie de signaler que son adresse est dé-

scrmals la sulvante · B.P. 478. 75830 Paris-Cèdex 17. Médica-ments et vêtements pour le Liban

peuvent être apportés chez Mgr Hayek, 5. avenue du Parc-Borelly, 13008-Marseille.

les autorités.

### LA CENSURE DE LA PRESSE

nisme de presse.

#### LE PREMIER MINISTRE JUSTIFIE CETTE MESURE

Beyrouth (A.F.P.). — M. Selim Al Hoss, premier ministre liba-nais, a déclaré jeudi 6 janvier, que son gouvernement avait institué depuis le 1ª janvier, la censure sur la presse nationale et étrangère, parce que certains journaux « ont contribué à sus-citer la dissension et l'insécurité dans le pays v.
« Nul doute que de telles atti-

tudes sont de nature à menacer la marche vers la paix et à em-pêcher la réalisation des promespecher la realisation des promes-ses des pays frères et amis de déployer leurs efforts et offrir leur assistance en vue de rétablir la sécurité et d'aider à la recons-tration du l'hoder à la reconstruction du Liban », a poursulvi le chef du gouvernement dans une déclaration diffusée par Radio-Liban

M. Selim Al Hoss a souligné, d'autre part, que « les journalisles doirent être à la hauteur de leurs doivent être à la hauteur de leurs responsabilités afin de préparer le climat propice et sain sans lequel la vie et la santé ne pour-ront pas revenir au Liban ». A ce propos, il affirme que « certains journaux avaient publié, à plusieurs reprises, des informations exagérement gonflées », qui « constituaient des attaques contre tel ou tel Elat arabe frère ou ami tel ou tel Elat arabe frère ou ami auquel nous sommes liès par des relations fraternelles et des inté-rets communs que nous nous de-vons de préserver et de conso-

taines plumes ne s'en prennent aux forces de paix arabes ». « Je tiens, a-t-il conclu. a réafjermer le souci du gouvernement de préserver les libertés et à souligner que cette mesure vise, en fait, à sauvegarder la liberté responsable, placée au service de l'intérêt de la patrie. »

 Une délégation de l'OLP., dirigée par M. Mohamed Abou Meizar, membre du conseil cen-tral et responsable des relations extérieures de l'organisation, s'est rendue, jeudi 6 janvier, au ministère des affaires étrangères pour élever une protestation au sujet de l'assassinat à Paris, lundi der-nier, du militant palestinien Mahmoud Saleh. La délégation a été reçue par M. Pierre Cerles, directeur du département de l'Afrique du Nord et du Levant, qui l'a assuré que toute diligence serait déployée pour faire la lumière sur cet assassinat. A titre personnel, M. Cerles a présenté ses condo-léances à la délégation.

• Le parti socialiste français s'est élevé jeudi, dans un commu-niqué, contre l'assassinat de Mahmoud Saleh.

◆ L'Association médicale franco-palestinienne appelle à un rassemblement aux côtés de l'OLP, et de l'Union générale des étudions selections senérale des étudiants palestiniens, au Père-Lachaise, le samedi 8 janvier, à 10 h. 30, pour rendre hommage à Mahmoud Saleh et commémorer le quatrième anniversaire de la mort de Mahmoud Hamchari,

♣ La Librarie arabe, 2 rue Saint - Victor, Paris - 5°, dont M. Mahmoud Saleh était proprié-taire, a rouvert ses portes après trois jours de fermeture.

● Le Shalom, le bateau de la pair de M. Abie Nathan, s'est vu refuser par les autorités jordaniennes l'accès au port d'Akaba, a annoncé jeudi 6 janvier la radio israélienne. M. Nathan, qui mène depuis piusieurs années une campagne pour la paix, était arrivé mardi matin du port d'Ellath, au sud d'Israél, mitoyen du port d'Akaba en Jordanie, après avoir traversé le canai de Suez. (A.F.P.)

# M. KURT WALDHEIM SE RENDRA PROCHAINEMENT DANS LES PRINCIPALES CAPITALES DU PROCHE-ORIENT

En vue de relancer les négocia-tions sur le réglement du conflit israélo-arabe, M. Kurt Waldheim se rendra prochainement, sans doute au début février, dans les onute au ceut tevrier, dans les principales capitales du Proche-Orient. Le chef de la délégation égyptienne à l'ONU, M. Esmat Abdel Meguld, qui l'a annoncé jeudi 6 janvier, après s'être entre-tenu avec le secrétaire général des Nations unles a estimé nu'il evis. Nations unies, a estimé general des Nations unies, a estimé qu'il exis-tait actuellement des perspectives favorables en vue d'une relance de la conférence de Genève sur le Proche-Orient.

En revanche, le nouveau représentant permanent de l'Union soviétique à l'ONU. M. Oleg Troyanovski, qui prend la succession de M. Jacob Malik, et a présenté jeudi ses lettres de créance à M. Waldhelm, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a exprimé l'avis que la conjoncture actuelle n'était pas réellement favorable à un règlement du conflit, car, a-t-il dit, « beaucoup de questions doivent encore être claritiées ». Cela étant, a ajouté M. Troyanovski, l'U.R.S.S. est et reste favorable à la reprise de la conférence de Genève sur le Proche-Orient, à une date aussi proche que possible, avec la participation de l'O.L.P.

De son côté, le président Assad En revanche, le nouveau repré-

De son côté, le président Assad a fait état jeudi à Damas du « déstr sincère manifesté par les pays arabes d'aboutir à une pair jondée sur la justice, mais, a-t-il souligné, Israël n'envisage la pair que selon ses propres thèses, c'est-à-dire la continuité de l'occupa-tion des terres arabes et le mérrie des droits légitimes du peuple palestinien ». Le général Assad s'adressait aux membres d'une dé-légation parlementaire norvé-rienne ou visite en Strie gienne en visite en Syrie.

naise est maintenant étendue à la presse étrangère. Les pénalités applicables en cas de violation de cette censure n'ont pas été indiquées, mais elles pourraient aller jusqu'à l'arrestation des journalistes et l'expulsion de leur organisme de presse gienne en visite en Syrie.

D'autre part, les ministres des affaires étrangères de plusieurs pays arabes doivent se réunir la semaine prochaine à Ryad, a-t-on appris jeudi au Caire. A l'origine, la confèrence devait regrouper uniquement les représentants de la Syrie, de l'Egypte, de l'Arabie Saoudite et du KoWelt, mais il est question maintenant que s'y joignent les ministres des affaires étrangères de Katar, de l'Union des émirats arabes et de la Jordanie. L'O.L.P. pourrait également être invitée. — (A.F.P., A.P., Reuter, U.P.I.) Les agences devront, dans les quinze jours, installer à leurs frais dans les locaux de la censure des téléimprimeurs sur lesquels les censeurs pourront lire toutes les dépêches transmises et recues mation transmise à l'étranger par quelque moyen que ce soit (courtéléphone, etc.) et sous quelque forme que ce soit fécrite, enre-gistrée, photographiée, filmée.

# Israël

### LE CONSEILLER DE M. RABIN POUR LES AFFAIRES ARABES DONNE SA DÉMISSION

gistrée. photographiée. filmée. etc.) ».

« Cinq exemplaires de chaque publication ou bulletin seront soumis à la direction de la sécurité publique de façon à être examinés pour autorisation », portent les instructions des autorités. Mais se rendre au siège de la censure, dans la partie orientale de Beyrouth (secteur à majorité chrétienne), exige le franchissement — lent, difficile et risqué — de la ligne de démarcation. Il est arrivé ces derniers jours que les phalangistes interdisent le passage. Comme pour la presse libanaise. Il est interdit aux organes étranges et a la comme pour la presse libanaise. 

M. Benyamin Gur Arieh succè-dera à M. Toledano, dont la démission prendra effet dimanche. On croit savoir dans les milieux politiques bien informés que cette démission est due à des diver-gences de vues entre M. Toledano et M. Rabin. Les organes d'infor-mation israéliens avaient annoncé cette démission des mercredi, pré-cisant qu'elle serait suivie du dé-part de M. Toledano du parti travailliste pour rejoindre le Chinouy (Mcuvement pour le changement) [1], dont les posi-tions sont plus à ga the que celles de M. Rabin.

(1) La création de ce nouveau parti avait été annoncée en novembre par le professeur Ygai Yadin (12 Morde du 24 novembre 1976) [N.D.L.R.].

# formation à la gestion au niveau le plus élevé

pour jeunes cadres ambitieux

Sélection du type recrutement de collaborateurs basée sur aptitudes et motivation profonde. Environ un admis sur dix candidats. Diplome signé par le Secrétaire d'Etat aux Universités.

Etudes pragmatiques en groupes rapprochant juristes, economistes, littéraires, architectes, vétérinaires, pharmaciens,... et X, Agro, A & M, chimistes, ... ayant ou non une expérience professionnelle. Programmes personnalisés, sur demande en partie à l'étranger.

Financement entièrement assuré par les allocations professionnelles, le budget formation des entreprises et un système de prêts très favorable. Confirmation facile auprès de 350 Anciens ISA.

152 INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES 78350 JOUY - TEL. LIGNE DIRECTE 956.43.61 OU 956.80.00 POSTES 430, 488, 476, 569, 443, 487 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS.

# **EUROPE**

#### Suède

# APRÈS TROIS MOIS D'OBSERVATION La nouvelle majorité va tenter de gouverner

Stockholm. — Les sondages d'opinion qui ont été publiés dimanche 2 janvier par plusieurs quotidiens suédois indiquent une grande stabilité du corps électoral : un peu plus de 50 % des intentions de vote pour les partis bourgeois. 44 % pour les sociaux-démocrates. 4 % pour les communistes. Ces chiffres sont très proches des résultats des élections proches des résultats des élections de septembre dernier. Les trois premiers mois du gou-

vernement de coalition non socia-liste de M. Fälldin auront donc été un round d'observation. Cen-tristes, libéraux et conservateurs ne semblent pas tout à fait revene semblent pas tout à fait revenus de leur victoire électorale. Toujours sous l'effet de la surprise, ils réalisent aujourd'hui qu'ils sont malgré leurs promesses antérieures blen différents les uns des autres. La politique énergétique, la politique familiale, les impôts, ont été et continuent d'être des pommes de discorde. Si l'unité a pu être habilement maintenue, c'est au prix de douloureux sacrifices. Le premier ministre lui-même, M. Falidin, chel d'un parti du centre anti-nucléaire, doit bel et blen accepter, à quelques nuances près, la poursuite du programme énergétique décennal voté par les sociaux-démocrates et les conservateurs en 1975. Certes, les conditions à la mise en service des réacteurs en construction seront à l'avenir plus sevères, mais elles ne paraissent pas embarraselles ne paraissent pas embarras-ser outre mesure les compagnies productrices d'électricité.

me ferait participer à un gouvernement qui conduirait une politique nucléaire. » Sa retraite sur ce point dénote un sens des réalités politiques. Sans ce compromis avec ses partenaires, que serait-il advenu, en effet, de « l'alternative bourgeoise » ? Il ne restait qu'à redonner le pouvoir aux sociaux-démocrates, et qui sait pour combien d'années ?

# La discrétion active des libéraux

De leur côté, les conservateurs ont dû aussi laire des concessions en approuvant une majoration de la taxe patronale pour financer partieilement la réforme de l'impôt sur le revenu en 1977. Quant aux libéraux, ils semblent avoir des difficultés à se l'aire valoir au sein de la coalition. Leur leader, M. Ahlmark, aurait sans aucun doute aimé jouer les premiers rôles, mais il n'a pas le poids électoral suffisant. Prosisraélien convaincu, il a essayé d'orienter la politique étrangère de la Suéde dans un sens plus favor able à Jérusalem, en condamnant par exemple publicondamnant par exemple publi-quement l'O.L.P., mais le ministre quement l'O.L.P., mais le ministre des affaires étrangères, Mme Sô-der, une centriste. l'a rapidement remis en place : « Les prises de position du parti Hbérai ne sont pas celles du gouvernement. » Dans ce domaine, la politique de la Suède n'a pas changé, sa politique d'assistance au tiers-remede non plus II servir e labor-

monde non plus. Il seralt « inhu-main » de demander à une coalimain w de demander a une coan-tion divisée de changer en trois mois une Suède gouve née par les sociaux-démocrates pendant plus de quarante ans. Pourtant, cer-taines initiatives d 15 un sens plus libéra; ont été prises au cours de l'automne.

De notre correspondant

preuve d'une discrétion éton-nante. M. Palme avait décidé d'accorder trois mois au nouveau gouvernement « pour s'organiser et profiler su politique ». E a compensé sa défaite en Suède en allant recevoir des applaudisse-ments au Portugal, en Espagne et aux Externes Sur le plun intéments au Portugal, en Espagne et aux Etats-Unis. Sur le plan intérieur, il n'a pu s'empêcher quand même de dénoncer : la trahison de M. Fälldin sur la qu'estion de l'énergie nucléaire et le lableau noir de l'économie volontairement brossé par les bourgeois ».

### De sombres perspectives économiques

Cependant, les difficultés s'ac-cumulent. Dans la sidérurgie, le textile et la construction navale, les menaces de suppression d'em-plois se succédent à un rythme inquiétant. La compétitivité des Industries exportatrices suédoises s'est régulièrement affaiblie au cours des dernières années, et le patronat, sentant peut-être le vent tourner en sa faveur, n'a pas manqué de souligner la baisse sensible de la productivité et les sensible de la productivité et les problèmes graves que posent l'ab-sentéisme et l'augmentation des

charges sociales des entreprises.

Le nouveau président de la confédération du patronat, M. Micolin, a même suggéré la suppression de certains jours fériés et la révision des congès maladie, qui permettent à chaque Suédois de se porter malade cinq jours de suite sans présenter de certificat médical. Ces prises de position per habituelles en Suède annoncent des négociations salariales longues et difficiles avec les syndicats.

Les sociaux-démogrates essaient Les sociaux-démocrates essaient

Les sociaux-démocrates essaient également, mais timidement, d'expliquer les raisons de leur échec. Le débat sur l'énergie a certainement brouillé les cartes politiques. Les « petits scandales » ont contribué à créer un climat antisocialiste. Les fonds collectifs des travailleurs ont peut-être fait peur à une partie du corps électoral. Les enquêtes montrent en tout cas que les nouveaux électeurs cas que les nouveaux électeurs n'ont pas précipité la chute des sociaux-démocrates Selon un sondage, en effet, les jeunes on-tote à gauche dans une plus large proportion que leurs ainés. Après ces trois mois d'observation, les choses sérieuses vont commencer le 10 janvier. Le gouvernement, presentera alors as Parlement sa proposition de bud-get, et le parti de M. Palme un contre-budget. ALAIN DEBOVE

Grande-Bretagne

baisse du prix du pain. C'est pour-tant ce qui se passe depuis trois jours à Londres et dans la plu-part des grandes villes, ou les camionneurs chargés de la dis-tribution refusent de livrer du pain aux supermarches qui ne respecteraient pas le prix de vente minimum fixe par les dirigeants syndicaux.

Cette singulière affaire trouve son origine dans une décision de son origine dans une décision de M. Hattersley, ministre des prix et chargé de la prótection des consommateurs. Son prédécesseur avait fixé à 22° le montant des réductions que les fabricants de pain pourraient accorder aux ma-gasins à grande surface. Soucieux avait lixe a 22 'e montant des réductions que les fabricants de pain pourraient accorder aux magasins à grande surface. Soucieux de défendre les consommateurs, M. Hattersley a décidé d'abolir les contrôles limitant les rabais dont bénéficient les supermarchés. Selon lui, cette mesure devrait gruments basés sur le blen public gruments basés sur

La strategie du ministre s'est heurtée à la résistance du Syn-dicat unifié des transports rou-tiers. Cette organisation, dont le quartier général est à Manchester, groupe quelque quatorze mille camionneurs spécialisés dans la distribution du pain. En debots de leur salaire, ceux-ci perçoivent valeur de leur cargaison quoti-dienne. Ils n'ont donc aucun in-térêt à voir baisser le prix du pain,

Les distributeurs de pain justi-flent leur attitude avec des ar-guments basés sur le bien public

# Italie

# APRÈS LA RENCONTRE PAUL VI-ARGAN

# «L'Unita» estime que le temps n'est plus «aux absurdes revanches historiques»

De notre correspondant

Rome. — La mise au point du Saint-Siège sur les biens immobi-liers de l'Eglise à Rome (le Monde

caractere d'une communaute civile humaine, plus ordonnée et plus iuste, aurait amené les rap-ports entre les diverses institu-tions sur un terrain neuf et plus

Saint-Siège sur les biens immobliers de l'automne.

On souhalte promouvoir et encourager l'exploitation agricole familiale, réviser le remembrement obligatoire des comraines, organiser des référendums locaux. Il n'est plus question de nationaliser l'industrie pharmaceutique. Enfin, le nouveau gouvernement veut « dépendent et effet, les sociaux - démocrates avaient eu la même idée peu avant les élections, mais ils n' valent propose qu'une commission.

Si les trois partis de la coalition se sont enfermés dans un mutisme qui permet peut-être de cacher des dissensions internes, à tel point que M. Fâlldin est surnommé dans la presse de gauche a l'homme invisible », la nouvelle opposition sociale-démocrate fait, elle aussi,

# Ethiopie

• LE FROND DE LIBERATION
DE L'ERYTHREE (F.L.E.) a
annoncé, jeudi 6 janvier, au
Caire, que ses forces avaient
occupé la ville frontalière
éthiopienne de Namesake, et
contraint une garsnison gouvernementale d'une centaine
d'hommes à chercher refuge
dans la partie de la ville située
en territoire soudanais. Radio en territoire soudanais. Radio
-arthoum a confirme cette
version des faits. Addis Abeba
n'a, pour l'instant, pas réagi
officiellement. — (U.P.I., A.P.)

# Honduras

UN PUTSCE AURAIT ETE PREPARE par un groupe de jeunes officiers de gauche et de civils rapporte, jeudi 6 jan-vier, le journal La Prensa de Tegucigalpa. Le chef d'état-

# A travers le monde

major, le général Juan Alberto Castro, auralt fait èchec au projet en procédant à une série de mutations militai-

# ONU

LE REPRESENTANT PERMANENT DE L'EMPIRE
CENTRAFRICAIN A L'ONU,
M. Jean-Arthur Bandio, a
notifié aux Nations unles la
transformation de la République Centrafricaine en un
empire sous l'autorité de l'empereur Bokassa I<sup>-r</sup>. Le texte
communiqué au secrétaire
général des Nations unles, et
publié Jeudi 6 Janvier par
l'ONU, précise que l'empire

Centrafricain est une monafcentrairiean est une monsi-chie parlementaire « fondes un le sistème du parti unique». qui fait de l'empereur « l'u-bitre et le contôleur du bon fonctionnement des institu-tions ». — (A.F.P.)

# Sri-Lanka

LES CHEMINOTS, en grève depuis le 22 décembre, ont repris le travail le jeudi 6 janvier, le gouvernement syant accède à leurs revendications salariales — (A.F.P.)

# Venezuela

LE GOUVERNEMENT DE M. CARLOS ANDRES PEREZ à démissionné jeudi 6 janvier afin de permettre une restructuration du cabinet. Aucus bouleversement n'est prévir (Reuter.)

è paraître



ALAIN DEBON

provoquer in a house comhearter and revenue he clear united the control of - דעומס quartier to the state of the STATE Emb Courts and valuur (-dienne 1 ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಥ ಕನ್ನ 24.55 Les de ......

Italie

minesta esteral 70 alesto, les postos mis les de la Tor

CONTRE PAUL VI-ARGE : que le temps n'est p revanches historique

int do comment of the interest of the interest

otre correspondant

ar dur lich. Be da like

TEXE.

7.1

protes of these of the late of

# 165-14 ####### A TOP OF 57.7 A 30 T depen on Balls. -0-1 1-1 Sri-Lanka TAL. 12. 13. 2. 13. 10.400 114

#### Espagne

REÇU PAR M. SUAREZ A MADRID

# Le chancelier Helmut Schmidt aurait recommandé la légalisation de tous les partis politiques

Le roi Juan Carlos a lancé le jeudi 6 janvier un appel à la loyauté et à la discipline des forces armées dans une période qu'il a qualifiée de délicate - en recevant à la Zarapela les chefs militaires venus lui présenter leurs vœux. Le ministre de l'armée, le général Alvarez Arenas, a repondu que les forces armées « devaient obéir aux directives politiques ». « Les militaires, a-t-il dit, doivent accomplir leur devoir sans demander d'expli-

avec le chef du gouvernement, M. Suarez, et avec M. Felipe Gonzalez, secrétaire général du parti socialiste ouvrier espagnol.

De notre correspondant

Madrid. — M. Schmidt, chancelier de la République fédérale
d'Allemagne, s'est entretenu, le
6 janvier à Madrid, successivement avec MM. Felipe Gonzalez,

M. Schmidt est le premier chef
de gouvernement appartenant à
un parti socialiste à rendre visite ment avec MM. Felipe Gonzalez, secrétaire général du parti socialiste ouvrier espagnol, et Adolfo Suarez, président du gouvernement (qu'accompagnaient le 
lieutenant-général Manuel Gutierrez Mellado, premier vireprésident du gouvernement, 
M. Marcelino Oreja, ministre des 
affaires étrangères, et d'autres 
membres du gouvernement).

Le vendredi 7 janvier, en début 
de matinée, le chancelier a été 
reçu par le roi Juan Carlos, qui 
doit se rendre en visite officielle doit se rendre en visite officielle en République fédérale le mois

prochain.

Le séjour à Madrid du chanceller, après quelques jours de vacances dans la province de Malaga, a un caractère plus symbolique (« Confiance de l'Europe démocratique dans le gouvernement de Madrid », titrait jeudi soir le quotidien Pueblo, organe des syndicate officiale) organe des syndicats officiels) que pratique. Selon les observateurs, les Allemands souhaitent contrebalancer l'influence française qui s'exerce sur le jeune monarque. En effet, le roi et M. Giscard d'Estaing se téléphopert de temps et l'empset l'empere de temps et l'empere de l'em M. Giscard d'Estaing se telepno-nent de temps en temps, et l'am-bassadeur de France en Espagne. M. Deniau, a l'habitude de prendre ses vacances au même endroit que le roi Juan Carlos; c'est ainsi que pour les fêtes de fin d'année l'ambassadeur se trouvait dans le même hôtel d'une station de ski des Pyrénées,

JOSÉ-ANTONIO NOVAIS.

Autriche

• LE CHANCELIER KREISKY

A FORMELLEMENT EXCLU.
dans une interview publiée par

le quotidien viennois Die Presse, que l'Autriche demande une modification de l'article du traité d'Etat lui interdisant

de possèder des fusées. Le mi-nistre autrichien de la défense s'était récemment prononcé, dans un journal de la R.F.A.,

pour une révision de cette disposition. Le chancelier se

nés à leur lancement ou à leur

contrôle ». - (AFP)

# Union soviétique LE CHEF D'ORCHESTRE RUDOLF BARCHAI S'EST EXILÉ

Moscou (A.F.P.). — Le chef 'orchestre Rudolf Barchal a d'orchesti quitté définitivement IURSS. mercredi 6 janvier après avoir recu un visa pour Israël. Agé de cinquante-trois ans et ancien violoniste, M. Barchal était chef de l'Orchestre de chambre de Moscou, qu'il avait fondé en 1955. Il avait déposé sa demande de visa pour Israël en août 1975, du fait de l'interdiction qui lui aurait ėtė faite depuis environ un an d'accompagner son orchestre à l'étranger. Cette mesure aurait été prise contre le musicien après qu'il eut demandé à passer un an à l'étranger en « séjour créatif ». M. Barchai continuait néan-moins à se produire à la tête de son orchestre à Moscou, et en Union soriétique, mais le nom-bre de ses enregistrements en vente dans les magasins avait considérablement diminué.

[Rudolf Barchai est l'un des chefs d'orchestre les plus connus en Orci-dent. Il a dirigé notamment à Paris et à La Grange-Meslay. L'Orchestre de chambre de Moscou qu'il a créé est la seule formation soviétique à avoir un renom international. On savait qu'il avait des difficultés, et temps que Guennadi Rojdestvenski.]

Vient de paraître

MARCEL

nostalgie

**futur** 

cations même s'ils ne peuvent comprendre.

Le chancelier Helmut Schmidt s'est entretenu jeudi à Madrid

royale espagnole.

M. Schmidt est le premier chef de gouvernement appartenant à un parti socialiste à rendre visite au chef de l'Etat espagnol depuis plus de quarante ans. Le chanceller allemand en reportant celier allemand, en rencontrant dans la soirée de jeudi son « ca-marade » Felipe Gonzalez, a ce-pen dant voulu sovilgner le caractère indépendant de son sé-jour « non officiel » à Madrid et l'annul du parti social dérecet

jour a non officiel » à Madrid et l'appui du parti social-démocrate (S.P.D.) au parti socialiste ouvrier espagnol.

D'après des sources allemandes, M. Schmidt pensait exposer à M. Suarez le désir sincère de la République fédérale d'Allemagne de voir l'Espagne s'intégrer à la Communauté économique européenne et à l'OTAN et lui offrir toute l'assistance nécessaire. En matière économique la R.F.A. sematiere économique la R.F.A. se-rait disposée à contribuer à la relance de l'économie espagnole au moyen de crédits directs ou combines avec les crédits bancommes avec les credits dan-caires d'origine américaine et à appuyer les éventuelles demandes espagnoles d'emprunts au Fonds monétaire international. D'après ces mêmes sources, M. Schmidt aurait confié à l'un de ses collaborateurs qu'à son avis il conviendrait de sénaver les mi

de ses conadoraceurs qu'a son avis il conviendrait de séparer les mi-nistères du Mouvement, des rela-tions syndicales et de l'informa-tion, de créer un ministère uni-que de la défense et de légaliser tous les partis politiques.

# ● L'ancien président de la Généralité de Catalogne, qui vit en exil en France, est prèt à négocier avec la monarchie espagnole, si l'autonomie dont la province jouissait avant l'instauration du régime franquiste lui est restituée. M. Josep Tarradellas a précisé que le régime pourrait, dans un premier temps, l'autoriser à résider de nouveau à Barcelone, DES PRISONNIERS POLITIQUES.

afin d'y assumer ses charges pas-sées et de s'occuper à nouveau de la direction de la province. — (AFP.)

toujours en Tchécoslovaquie. » Vladimir Boukovski a été libéré le 18 décembre dernier. Ceux qui ont lutté pour leur libé-ration s'en réjouissent et consta-

disposition. Le chanceller se déclare soucieux d'a éviter une confrontation ouverte avec l'U.R.S.S.» et affirme que l'Autriche a se rejuse à bajouer le traité d'Etat ». L'article 13 du traité qui interdit à l'Autriche de posséder des armes spéciales » vise la détention de a projectiles autopropulsés ou dirigés et des dispositifs destirés à leur lancement ou à leur

continue sa lutte.

De mathématicien sud-africain Ismall Mohamed est détenu

n Le Comité des mathémati-ciens manifeste la plus grande inquiétude devant l'internement forcé. à Leningrad, de l'opposant soviétique Vladimir Borissov. Le Comité va envisager, avec tous ceux qui l'ont aidé dans sa lutte contre l'usage policier de la psychiatrie en U.R.S.S., comment

● Le ministre du commerce extérieur, M. André Rossi, se ren-dra en visite au Québec les 11 et 12 janvier. M. Rossi sera le premier membre du gouvernement français à se rendre au Québec depuis la victoire du parti québécois (indépendantiste) et la for-mation du cabinet de M. Lévesque. Le ministre présidera d'abord, à Ottowa, la délégation française lors de la réunion de la commission économique franco-cana-

#### LONDRES, PARIS ET WASHINGTON RAPPELLENT L'INVIOLABILITÉ DU STATUT DE BERLIN

Les ambassades à Bonn des puissances occidentales occupant Berlin-Ouest (les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne), ont publié jeudi soir 6 jan vier une déclaration sur les récentes une déclaration sur les récentes mes ures prises à l'égard des etrangers se rendant à Berlin-Est et la suppression des contrôles entre Berlin-Est et la République démocratique allemande. Elles répondent aussi au porteparole de la R.D.A. à ce propos (le Monde des 1", 3 et 5 janvier). Voici le texte de cette déclaration :

tion:

« 1) Les gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Elais-Unis oni, en consultation étroite avec le gouvernement de la R.F.A., soigneusement étudit les mesures prises récemment par la R.D.A.. mesures qui incluent de nouvelles restrictions à la liberté de circulation à l'intérieur du Grand-Berlin et la suppression de points de contrôle entre le secteur oriental de Berlin et la R.D.A. Ils ont aussi étudié la déclaration jaile le 31 décembre en relation avec ces mesures par le porte-parole du ministère des en relation avec ces mesures par le porte-parole du ministère des aljares étrangères de la R.D.A.

» 2) Il ressort clairement de cette déclaration que l'objectif de ces mesures était de donner l'impression que la R.D.A. pouvait, par des actions unilatérales, modijier le statut du Grand-Berlin, en violation de l'accord quadripartite du 3 septembre 1971 qui s'applique à l'ensemble de la ville. Aucune action, aucune déclaration d'un Etai-tiers ne peut affecter les droits et responsabilités des quatre puissances ni le statut de Berlin, qui restent inchangés.

» 3) Les gouvernements des Etats-Unis, de la France et du Royaume. Uni partagent avec le gouvernement de l'U.R.S.S. la responsabilité de maintenir le statut du Grand-Berlin qui pre pout ètre des parties puis partagent avec le gouvernement de l'U.R.S.S. la responsabilité de maintenir le statut du Grand-Berlin qui par pout ètre

ponsabilité de maintenir le statut du Grand-Berlin, qui ne peut être modifié que par accord entre les quatre puissances. » Ils attendent du gouverne-ment de l'U.R.S.S. qu'il exécute

ses obligations en ce qui concerna

# LE COMITÉ DES MATHÉMA-TICIENS LANCE DE NOUVEAUX APPELS POUR LA LIBÉRATION

Le Comité des mathématiciens (18, rue du Général-Pajol, 77130 Montereau) communique : « A la suite de la libération de mathématiciens avait décide en juin 1976, de lancer une cam-pagne de grande envergure pour la libération de Vladimir Bou-

la libération de Viadimir Boukovski (U.R.S.S.), Edgardo Enriquez (Chili), Semion Glouzman
(U.R.S.S.), Victor Lopez (Bolivie),
José-Luis Massera (Uruguay),
Jiri Muller (Tchécoslovaquie). (...)

» Victor Lopez, dirigeant syndical des mineurs boliviens,
déporté au Chili, a été libéré fin
novembre el se trouve aujourd'hui au Venezuela.

» Jiri Muller, dirigeant des
étudianis tchèques pendant le
printemps de Prague, a été libéré
le 10 décembre dernier; il est
toujours en Tchécoslovaquie.

tent que, comme pour Pliouchich, la lutte a été payante. » Mais Edgardo Enriquez est » Mais Edgardo Enriquez est toujours détenu au secret quelque part au Chill Mais le psychiatre Semion Glouzman, ami de Bou-kovski et de Pliouchtch, est tou-jours dans un camp de concen-tration de la région de Perm. Et,

si le sort du mathématicien José-Luis Massera s'est récemment amélioré, il est néanmoins tou-jours emprisonné, sans avoir été jugé. > Pour la Ubération d'Enriquez, Glouzman, Massera, le Comité des mathématiciens

cam ismail Monamed est detenu sans procès depuis septembre 1976 par la police politique de son pays. Le Comité des mathémati-ciens demande sa libération immédiate. Il engage ses collègues du monde entier à s'adresser en ce sens aux autorités sud-afri-

entreprendre la lutte pour la libération de Vladimir Borissov.

# Les «grands» de la C.E.E. ont pris les postes les plus importants de la Commission européenne

La nouvelle Commission européenne, pré-sidée par M. Roy Jenkins, a pris ses fonctions jeudi 6 janvier. Elle a consacre sa première réunion à la répartition des compétences entre ses membres. C'est seulement vendredi, à 5 h. 30 du matin, après plus de douze heures de laborieuses tractations, que les treize commissaires sont parvenus à un accord.

Dans cette distribution des portefeuilles, les commissaires désignés par les trois « grands »

Bruxelles (Communautés euro-péennes). Jamais sans doute les bruxenes (Communautes européennes). Jamais sans doute les
rivalités entre commissaires pour
obtenir des postes prestigieux ne
s'étaient manifestées d'une manière aussi âpre, et cela en dépit
des « tours de capitales » et des
consultations de toutes sortes
entreprises au préalable par le
nouveau président, M. Jenkins.
Celui-ct, peu familler des rites
communautaires, a commis apparemment quelques erreturs de manœuvre, et en particulier celle de
donner l'impression de négliger
le sort de commissaires venus
des « petits » pays. Une exception: M. Gundelach se voit attribuer le portefeuille essentiel de
l'agriculture, non pas tellement
en tant que Danois, mais parce
que son activité dans la précèque son activité dans la précèdente Commission lui a valu une réputation de grande efficacité. De cette nuit éprouvante, on peut penser que M. Jenkins retirera le sentiment (contrairement de ce ut était ett contrairement rera le sentiment (contrairement à ce qui était, dit-on, sa conception du rôle que le président de la Commission n'est guère en position d'agir à la manière d'un chef de gouvernement qui arbitre, tranche et dècide, mais que, premier parmi ses pairs, il lui faut tenir compte de manière attentive et conetante de l'opinion de chacun des membres du collège européen.

Voici quelle est la répartition des compétences qui a été finalement décidée :

M. Roy Jenkins, outre sa charge de président, aura la res-ponsabilité du secrétariat géné-

De notre correspondant

ral de la Commission, du service juridique et de la politique d'in-formation.

M. François-Xavier Ortoli, vice-président, est responsable de l'ensemble des affaires économiques et monétaires. Il sera également compétent pour les questions de crédits et d'investissements et contrôlera l'office statisticions.

M. Wilhem Haferkamp, vice-président, Allemand, se voit attri-buer le portefeullle des relations extérieures, exception faire de la politique de développément et des dossiers touchant à un éventue! élargissement de la C.E.E.

élargissement de la C.E.E.

• M. Finn Olav Gundelach, viceprésident, Danois, est chargé de
l'agriculture et de la politique de
la péche. C'est la première fois
depuis que la Commission existe
que le portefenille de l'agriculture
n'est pas détenu par un Néerlandais. En revanche, c'est déja
M. Gunderlach qui, au cours de
semaines passées, a engagé des
négociations avec plusieurs tiers
afin de conchure, au nom de la
Communauté, de nouveaux accords
de pêche.

président, Italien, est chargé de l'examen des problèmes intéressant l'élargissement de la C.E.E. Les négociations avec la Grèce ont déjà commencé et, par ailleurs, le Portugal et l'Espagne envisagent de faire acte de can-

# La «nouvelle entrée» des Britanniques en Europe : ni enthousiasme, ni inquiétude...

De notre correspondant

Londres. — Combien de fois peut-on «entrer en Europe»? Telle est la question que l'homme de la rue se pose. Il y a quatre ans, sous le regne de M. Heath, on hui avait dit: «C'est fait, la Grande-Bretagne appartient désormais à la Communuté.» Puis, tout fut remis en question par le gouvernement travailliste de M. Wilson.

La longue phase de la renégo-

ciation du contrat avec les Huit aboutit au référendum qui devait, semble-t-il, trancher de manière décisive. Aujourd'hui, pourtant, les commentateurs proclament une nouvelle fois que la Grande-Bretagne va enfin participer « pour de bon » à l'entreprise européenne.

Un journal populaire va jus-qu'à écrire que les Britanniques sont en train a d'envahir le continent ». En 1977 M. Jenkins devient président de la Commission de Bruxelles, M. Callaghan va diriger au moins deux conseils euro-péens au cours des prochains six mois, le secrétaire au Foreign Office, M. Crosland, sera la vedette d'une sèrie de rencontres des ministres des affaires étrandes ministres des affaires etran-gères. Si on en croit le Sun, c'est un « coup continental » réussi par la Grande-Bretagne. Whitehall s'abstleut de pavoi-

ser. Cette attitude réservée ne manque d'ailleurs pas de susciter des critiques. Ne serait-ce pas le moment de faire participer les Anglais au « rère européen » ? Les responsables répondent qu'ils ont sciemment laissé les drapeaux dans leurs armoires II cerett ont sciemment laisse les drapeaux dans leurs armoires. Il serait mauvals, disent-ils, de faire croire que tout va changer parce que la Grande-Bretagne occupe les principaux postes de la Communauté. Ma is cette prudence officielle n'empéche pas un commentatur de proglamer experience. mentateur de proclamer avec audace que, désormals, « nous prenons les grandes décisions en Europe ».

> Les bénéfices du Marché commun

Le Daily Express, qui défendit autrefois la cause de l'Empire, admet qu'à l'heure actuelle les Britanniques sont trop empêtrés Britanniques sont trop empêtres dans leurs propres problèmes pour vouloir jouer un rôle glorieux sur la scène européenne. Quant au public lui-même il paraît aussi indifférent aux efforts qu'à la paralysie de la Communauté.

L'atmosphère s'est pourtant transformée. Le changement le plus spectaculaire concerne la politique agricole. Les récriminaplus spectaculaire concerne la politique agricole. Les récriminations contre les montagnes de bœuf ou de beurre et les lacs de vin si généreusement entretenus par la Commission de Bruxelles n'ont pas cessé. Mais on n'entend plus le vieux refrain selon lequel les pauvres travailleurs britanniques devralent sub-rentionner des caysans francais ventionner des paysans français paresseux et inefficaces.

paresseux et inefficaces.

Cette évolution s'explique: les ménagères anglaises bénéficient maintenant des subventions du Marché commun — pour près de 500 millions de livres par an — le gouvernement travailliste ayant refusé très fermement de dévaluer le cours de la « livre verte » (A.F.P., Reuter, U.P.I.)

qui sert de base aux calculs des experts de Bruxelles. M. Healey justifie cette attitude en soute-nant que, depuis le début, la France aurait donné l'exemple lorsqu'il s'agit de défendre ses in-térêts nationaux au sein de la Communanté. Communanté.

Les officiels ont une autre rai-son pour ne pas invoquer avec trop de force l'esprit européen : le régime des pêcheries au sein du « lac communautaire », étendu jusqu'à 200 milles des côtes. A Whitehall, on se rend compte que ce problème ne sera pas résolu avant longtemps, et que les chances de faire reconnaître en faveur des chalutiers britanniques une zone d'exclusivité allant jusqu'à 50 milles de leurs propres côtes sont plutôt faibles.

sont plutôt faibles.

S'agissant de l'industrie, la plupart des sujets de Sa Majesté sont plongés dans une confusion tout aussi profonde. Ils voient bien que l'invasion de leur marché par les produits continentaux, des autos aux spaghettis en passant par les appareils électroménagers est le signe d'une maladie profonde affectant leur système économique. Ils ne son tependant pas prêts à sacrifier cependant pas prêts à sacrifier l'avantage qu'ils tirent de ces im-portations européennes ou même

portations européennes ou même japonaises.
Reste l'Europe politique. Là aussi l'atmosphère a changé.
Lorsque les passions pour on contre le Marché commun étalent vives, l'Europe était présentée ici comme une entreprise menaçant l'existence du Royaume-Uni. Ausourd'hui, petrame ne croit dus jourd'hui, personne ne croit plus jourd hui, personne ne troit huis que l'Europe aille vers un système fédéral, au ssi modeste soit-il. Même le projet d'une union économique et monétaire — il y a quelques années encore le mai suprême — est maintenant considéré par tous comme une chimère abandonnée. Aussi, cette nouvelle « entrée

en Europe » de 1977 ne suscite-t-elle ni inquiétude ni enthou-sissme. La plupart des Britanniques acceptent d'autant plus vo-lontiers aujourd'hui d'être mem-bres de la Communauté que celleci leur paraît avoir renoncé à la plupart de ses ambitions origi-nelles.

JEAN WETZ.

● c Sommet » arabo-africain au Caire, en mars. — M. William Eteki, secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), a informé M. Riad, secrétaire général de l'unité africaine (OUA), a l'africaine (OUA), a l'africaine de l'alle de l'action de taire général de la Ligue arabe, de l'accord des pays africains pour la tenue, le 7 mars prochain au Caire, du premier «sommet» arabo-africain, a-t-on indique, jeudi 6 janvier, an siège de la Ligue. Cette conférence réunira, en principe, les Etats membres de l'O.U.A. et les pays membres de la Ligue arabe, ainsi que l'O.L.P. Les ministres des affaires étrangères des pays arabes et africains doivent se réunir du 3

pays de la C.E.E. — Royaume-Uni, Allemagne, France — se sont réservés les morceaux de choix. Le déséquilibre au détriment des autres Etats membres est, au moins à première vue, plus accentue que dans le passé.

M. François-Xavier Ortoli, qui devient viceprésident, aura la charge des affaires économiques et monétaires. Le second commissaire français, M. Claude Cheysson, conserve la responsabilité de la politique de coopération.

didature. M. Natali sera éga-lement compétent pour la poli-tique de l'environnement et la sécurité nucléaire. Enfin, il est chargé de superviser les contacts liés à la prochaine élection de l'Assemblée européenne au suf-frage universel frage universel.

M. Henk Vredeling, vice-président, Néerlandais, est chargé des affaires sociales et des ques-tions d'emploi. C'est à lui qu'il reviendra d'animer l'expérience de a conférences tripartites » (qui rassemblent sur les problèmes de l'emploi les représentants des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs).

• M. Claude Cheysson a la M. Claude Cheysson a la responsabilité de la politique de coopération avec le tiers-monde. Parmi ses compétences figurent les relations de la C.E.E. avec les pays d'Afrique, des Caralbes et du Pacifique signataires de la convention de Lomé, ainsi que celles avec les Etats de la Méditerranée méridionale.

 M. Guido Brunner, Allemand, même s'il n'obtient pas les rela-tions extérieures, qu'il convoitait, apparaît, avec son compatriote M. Haferkamp, comme l'un des grands gagnants de la «bataille» qui vient d'être livrée. Outre les politiques de la recherche et de l'éducation dont il avait déjà la responsabilité dans la précédent Commission, il se voit attribuer la charge des affaires énergétiques.

 M. Antonio Giolitti, Italien. se voit attribuer la politique regio-nale. De plus, il assurera la coordi-nation des fonds communautaires (Fonds social, Fonds régional, Fonds agricole « section orienta-tion »), dont le rôle est de favoriser la modernisation et la restruc-turation de l'économie des Neuf.

M. Richard Burke, Irlandais, bourgeois, garde la responsabilité de la politique de concurrence.

M. Richard Burke, irlandais, est chargé de la fiscalité, de la politique des transports, de la défense des intérêts des consom-mateurs et des relations avec l'Assemblée européenne.

 M. Etienne Davignon, Belge, a la responsabilité de la politique industrielle (ce qui financement du m marché de l'acier) et du marché intérieur, à savoir l'ensemble des pro-blèmes concernant le fonctionnement de l'union douanière.

M. Christofer Tugendhat, Anglais, a la charge du budget, du contrôle financier, des insti-tutions financières, du personnel et de l'administration

PHILIPPE LEMAITRE.

# La publication des archives britanniques de 1946

#### M. ATTLEE AVAIT ETE MIS EN GARDE CONTRE LES « DAN-GERS » D'UN RETOUR MASSIF DES JUIFS EN PALESTINE.

Londres (A.F.P.). — Tout comme le président Truman, le premier ministre britannique Clement Attles avait été prévenu par ses experts des « graves dangers » du retour massif des Julis en Palestine. Les documents officiels du gouverne-ment britanpique pour l'année 1946, ment britannique pour l'année 1946, qui viennent d'être rendus publics après le délai légal de trente ans, révèlent que le Colonial Office et les cheft militaires anglais avalent prédit qu'une telle politique affaiblirait la position de l'Occident au Moyen-Orient et entraînerait « une longue période d'instabilités dans le pendée arabe. Il ressort clairement monde arabe. Il ressort clairement des comptes randus des rémitons de cabinet de l'époque que M. Attles est passé outre aux avis de ses diplomates et de ses militaires et a cédé aux pressions exercées sur lui par le président Truman. Le principal problème qui opposait aiors l'administration britannique au gouvernement américain était le rythme d'admission des immigrants juits en Palestine et la révression de monde arabe. Il ressort clairement en Palestine et la répression de l'immigration clandestine. Une com-mission anglo-américaine chargée de régier crite question avait recom-mandé l'admission de cent mille juifs. Mais les Anglais voulaient limiter le rythme à quatre mille par mois alors que les Américains insis-taient pour 10 800 par mois.

De leur côté, les chefs militaires recommandèrent, dans un mamorandum à M. Attlee, que la Grande-Bretagne adopte sur le problème juif une politique qui « préserve la coopération des États arabes ». Us prédirent que toute autre politique provoquerait au Moyen-Orient e une longue période d'instabilité ayant d'énormes conséquences militaires a. Selon un document, le cabinet e prit note » de la position des chefs militaires, mais conclut que la solu-tion du problème du retour des Juifs en Palestine devait nécessairement avoir l'appul des Etats-Unis.

# Algérie

# L'Assemblée populaire nationale comprendra deux cent soixante députés

De notre correspondant

Alger. - Les modalités de l'élection de l'Assemblée populaire nationale, en l'évrier, ont été précisées récemment dans une instruction présidentielle et une ordonnance parue au . JORA . (- Journal officiel de la République algérienne -1. De son côté. la commission nationale des candidatures a étudié et mis au point l'organisation du scrutin. La commission est composée des membres du Conseil de la révolution et du gouvernement, des conseillers à la présidence et de responsables du parti et des organisations de masse.

La foi prévoit au total deux cent soixante sièges pour les cent soixante circonscriptions électorales constituées par les dalras rales constituées par les dalras réponse régionalisme et toute sous-préfectures : Chaque dairs de moins de quatre-vingt mille la Charte nationale » Les candide moins de quatre-vingt mille habitants a droit à un siège. C'est aussi le cas pour chaque fraction de quatre-vingt mille habitants Au-delà, la tranche supérieure à vingt mille habitants donne droit à un tiège superpendige. Tout à un siège supplementaire. Tout Algérien ou Algerienne âge de Vingt-cinq ans peut être candidat. Conformement aux directives de la Charte nationale et à la Consti-

la Charte nationale » Les candidats doivent répondre aux critères « de compétence d'intègrité
et d'engagement », et ne posséder
aucune affaire « ni directement
ni par personne interposée »
Enfin. il est rappelé que la maiorité au sein des assemblées populaire élues doit être composée « de
travailleurs et de paysans ».
P. B.

# HARO SUR LE WHISKY!

De notre correspondant

Alger. — « L'Algèrie, une tois de plus, championne ! » - On a battu un nouveau record : le bouteille de whisky coûte maintanant cina fois plus cher au prix officiel qu'en Arable Saoudite au marché noir l'Et 100 dinars de plus qu'en Libye ; deux pays où l'alcool est totadire à Alger - On n'a pas osé l'interdire, alors on l'a rendu insbordable Quelle hypocrisie ! -« On a signé l'arrêt de mort des débits de boissons alcoolisées » - Olseau rare, le touriste va encore se raréller l =

Les marchands gémissent. les restaurateurs s'arrachent les cheveux, les étrangers soupirent, les Algériens, selon leur humeur ou leurs convictions, fulminent ou sourient. Et les langues vont bon train depuis que les marchands de vins, fermés pour inventaire, ont rouvert leurs portes le mercredi 5 ignvier en affichant les nouveaux onx

La loi de finances (le Monde du 6 janvier) annonçait des hausses substantielles -. Les qui faisaient état d'un double ment des tarifs, ont été pulvérisées : la hausse supérieure à 400 %, fail désormala du vin un produit - de luxe - Une bouterlle de 75 cantilitres de médéa ou de mascare grimpe de 7.50 dinars (1 D.A. egale 1,20 F) à 31,90 D.A., celle de rose d'Alicante passe de 8.50 à 34,65. et la « cuvée du Président », rouge de qualité, de 9.50 à 39.80 dinars. Les vins doux algériens (muscat, grenache, bordil) bondissent à 109 et 115 dinars. tandis que le prix des alcools importés (whisky, Ricard coac, etc.) oscille entre 303 st 356 dinars. Encore faut-li prèciser que ces prix « minimum » pratiqués par le seul magasin de l'Office national de commercialisation du vin (O.N.C.V.) à Alger sont normalement majorés de quelques dinars par les autres détaillants

Devant les magasins, des ciients qui ont reculé devant les nouvelles étiquettes discutent «C'est un coun des trères

-- Mais non, Boumediène leur lâche du lest pour mieux les

et Moudjahid a consacré, jeudi 6 janvier un dossier aux « colonies françaises en Afrique », la Côte des Somalis (Territoire français des Afars et des Issas) et Mayotte. « La politique française en matière de décolonisation est bien paradoxale, écrit le quotidien. D'une part, une partie d'un Etat souverant et indépendant (les Comorent est separce par « force du rexte du lerritoire et, d'autre part, un peuple qui aspire

d'autre part, un peuple qui aspire à l'indépendance et à la souverai-neté na tion a le — la Côle des Somalis — est contré dans ses revendications les plus légitimes. » L'auteur de l'article estime que la France contribue ainsi au contrôle de l'océan Indien, « zone nérrai-nique » Dout « l'impéraismes.

gique » pour «l'impérialisme » et complète l'action menée par les Etats-Unis et la Grande - Bretagne. Il conclut : « Le colonialisme français saura-t-il enfin tirer les leçons de ses nombreux déboires coloniaux? »

TOUT CITOYEN CENTRAFRICAIN devra obligatoirement être membre du Mouvement pour l'évolution sociale
de l'Afrique noire (MESAN),
parti unique dont le president
à vie et « renovateur » est
l'empereur Boksas [1°, a
annoncé, jeudi é janvier, « la
voix de l'Empire Centra/ricain », — (A.F.P.)

- Abou Nouwes (1) avail bien de la chance... A l'époque on était plus tolérant.

- Les Tunisians et les Maro cains your recueillir nos touristes : lis avaient délà autant de solail que nous et des prix moins élevés Alors mainte

Les Européens avaient fini par

se résigner à l'absence de porc

et de charcuterre Les maîtresses

de maison calculent désormais le prix de revient de leur prochain diner . . Cela va faire cher l'invité . D'autant plus Cher que crevelles poissons deur dans la course à la montée des prix entre 30 et 50 dinars le kilo. Un coopèrant épanche sa mélancolie : - Ce n'était déià pas très drôle La vie culturelle est pratiquement inexistante, les distractions sont les loies de la nature... - Un homme d'affaires calcule : - Certes, ce sont les - boites qui payent, mais tout de même... En affrant quatre scotches on téussira à doubler le prix de la chambre à l'hôtel Aurassi, qui esi déia à 250 dinars il laudra ancore se nourrif . à ce rythme

on devra compter 1 000 francs

Dans ce concert de protestations, quelques voix s'élèvent n'a-t-il pas voulu prendre une mesure dreconlenne pour lutter contre l'alcoolisme dans les villes, avant qu'il ne dévienne un véritable tiéau ? » - Paut-être a-f-on taxé l'alcool pour ne pas augmenter le prix des orodults de consommation courante . . Mais cas suggestions sont vite balayèes par des clins d'œil entendus D'autres mettent les points sur les - i - - Moi, l'en connais qui ne manqueron iamais de leur petit whisky el pas au prix fort. - Certains élaborent déjà leur stratêgle la bouteille de whisky au free shop vaul bien le billet d'avion pour Palma ou Tunis.

PAUL BALTA.

**Economie de chauffage** 

(1) Un des plus grands poetes rabes, qui a célébré les plaisira lu vin à Bagdad sous le règne le Haroun El Rachid, contem-lorain de Charlemagne

Tél: 828.63.04

SODIC-FRANCE

LE SPECIALISTE DE L'ISOLATION THERMIQUE ET PRONIQUE

144, rue de Javel-75015 PARIS

information gratuite

La recherche d'un règlement en Rhodésie

#### LE MOZAMBIQUE APPORTE SON SOUTIEN A M. RICHARD

M. Ivor Richard, président britannique de la conférence de Cenève sur la Rhodésie. devalt s'entretenir ce vendredi 7 janvier, à Dar-Es-Salaam avec le chef de l'Etat tanzanien, M. Nyerere, avant de gagner Nairobi, prochaine etape de sa tournée africaine.

A Maputo. M. Richard a recu, A Maputo. M. Michard a recu. contre toute attente, un accueil chalettreux. Encourageant l'émissaire de Londres à poursuivre sa mission, le président mozambicain. M. Samora Machel, a exprimé sa a certifiede que nous au mache de trouper de trouper. serons en mesure de trouper ensemble les mécanismes permet-tant d'assurer le transjert du pouvoir des mains de la minorité au peuple légitime du Zimbabwe. Nous pourrons ainsi éliminer le conflit armé ». M. Machel a assuré son interlocuteur qu'il trouverait auprès du gouverne-ment de Maputo « loute la coopération nécessaire en vue d'une juste solution ». Evoquant la conférence de Genève, il a souligne qu'elle avait franchi un « pas décisi) » en arrêtant le principe de l'indépendance.

L'agence Reuter croit savoir que M Machel est disposé à favoriser la cessation de la guérilla et à lever les sanctions économiques imposées au régime de Salisbury le jour où sera mis en place un gouvernement de tran-sition multiracial.

piace in guivernement de transition multiracial.

Un « sommet » des pays africains dits de « première ligne » se tiendra samedi à Lusaka.

MM Kaunda (Zambie), Nyerere et Machel ont délà fait savoir qu'ils participeront à cette réunion. à laquelle seront associés les deux dirigeants du Front pat riotique du Zimbabwe, MM Nkomo et Mugabe.

D'autre part, les forces de sécurité rhodésiennes ont affirmé jeudi avoir « neutralise » une position d'artillerie à l'intérieur du Mozambique. Celle-ci aurait, selon Salisbury, ouvert le feu « sans provocation ». Enfin. M. John Deary, responsable de la commission catholique Justice et commission catholique Justice et de la loi de propriété sociale, qui Paix en Rhodésie, a affirme créalt un secteur de propriété autoieudi, après une enquête sur place, que des guerilleros natio-nalistes étaient responsables du massacre de vingt-seponsacies du massacre de vingt-sept ouvriers noirs, survenu le 19 décembre dans une plantation de thé proche de la frontière mozambicaine. — (AFP., Reuter, AP.)

# Zaïre LE PRÉSIDENT MOBUTU EXALTE LES « LIENS D'AMITIÉ »

AVEC CUBA

Kinshasa (Reuter). - Le président Mobutu Sese Seko a adresse un télégramme de félicitations au premier ministre cu-bain, M. Fidel Castro, à l'occasion de l'anniversaire de la révo-lution cubaine. Dans ce message, diffusé jeudi 6 la n vier par l'agence Zaire-Presse, le chei de l'Etat. « forme les voeux de poir se developper davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays, et ce pour le plus grand bien de nos deux peuples respectifs b.

(Venant au lendemain de la « nor-[Venant au lendemain de la « nor-malisation » diplomatique entre le Zaire et l'Angola (« le Moude » du 7 Janvier). l'évocation par M. Mo-butu des « tiens d'amitié » entre Klashase et La Elsvaue peut être interprétée comme un geste de bonne volonté du Zaire à l'égard du camp scenliste. Le président Moharty est socaliste. Le président Mobutu, qui soutenait le F.N.L.A. (antimarxiste) pendant la guerre civile angolaise avait dénoncé à maintes reprises les « interventions cubaines » en

jusqu'à 25%

avec le

kisolation des bruits

\*Dégrèvement fiscal. \*Credit durée: 6 ans.

\*Posé par nos spécialistes

sur toute menuiserie

\*Efficace, économique.

iusqu'à 95 %

(Alu ou bois).

# **AMÉRIQUES**

#### Pérou

# L'annonce de la déportation de trois officiers supérieurs confirme le glissement à droite du régime militaire

Les autorités chiliennes ont vivement réagi. le jeudi 6 janvier, aux informations de l'hebdomadaire américain - Time - faisant état d'un possible conflit armé entre le Pérou et le Chill. L'amiral Merino, membre de la junte chilienne, a affirmé qu'il s'agissait d'informations « mal-intentionnées », et que l'URSS, qui a vendu du matériel militaire au gouvernement de Lima (. le Monde. des 15 août et 25 octobre 1976). cherchait à provoquer la chute du régime chi-

Lima. - Trois officiers supérieurs,

l'époque du gouvernement Velasco Alvarado. Il faisait d'allieurs partie

du groupe d'officiers ayant préparé

le coup d'Etat du 3 octobre 1968 Membre du COAP, le comité des

République, le général Rodriguez fut le principal auteur de la loi de

réforme agraire. Il dingez ensuite

le SINAMOS, le Système national

d'appul à la mobilisation sociale

Devenu commandant de la région

militaire de Lima, il joue, à ce titre,

บก rôle décisif dans le renverse-

ment du général Velasco, qui, aux

yeux des officiers radicaux, s'était

écarté des objectifs de la « révolu-

tion . Mais, deux mois à peine

après le coup d'Etat, le général Leo-

nidas Rodriguez était mis à la retraite. Il était depuis conseiller de

la CNA, la Confédération paysanne.

Le général Arturo Valdes était

commandant en second du COAP

et secrétaire du conseil des mi-

nistres à l'époque du président

Velasco. Il fut le principal rédacteur

créalt un secteur de propriété auto-

gérée Après le coup d'Etat d'août

1975. Il devint chef des conseillers

du premier ministre, le général

Jorge Fernandez Maldonado. Iul

aussi considéré comme proche de

l'alle radicale des forces armées II

dingea au début de 1976 les travaux

de redaction du plan Tupas Amaru.

qui devait définir les grandes rè-

formes encore prévues par le gouver-

nement militaire mais qui fut binnué

par les officiers conservateurs avant

d'être abandonné. Après la mise à la

retraite du premier ministre, en juillet dernier, le général Valdes du

lui aussi quitter les rangs de l'armée

Quant au contre-amiral Jorge Del-

leplane, il tut ministre de l'industrie

et velila à ce titre à la mise en

application de la loi de communauté

industrielle instaurant un système de

La décision prise le 6 janvie

nsque d'être lourde de consé-

quences, en raison de la person

nalité des expulsés. Depuis se

creation, le P.S.R. avait fait l'objet

Colombie

RECRUDESCENCE

DES ENLÈVEMENTS

ET DU TERRORISME

copropriété dans les entreprises

de vives critiques de la part de cer-

personnalités de premier plan du règime et proches collaborateurs de l'ancien président Velasco Alvarado. tains ministres, qui affirmatent voir ont été informés, jeudi 6 janvier, qu'ils dans les positions du nouveau partiseraient déportés du pays dans les une - déviation marxiste-léniniste -Le P.S.R. avait répliqué il affirmati g é n é r a u x Léonidas Rodriguez. Arturo Valdes et du contre-amiral que, - dans les demiers mois, on avait procédé au démantelement Jorge Delleplane. Ils laisaient parsystémalique des rétormes réatie tous les trois du groupe de perlisées . Il venait de critiquer l'amsonnalités ayant signé, en novembre nistle accordée à M. Manuel Ulioa, demier, un mandesle créant un nou-veau parti socialiste révolutionnaire. ministre des finances de l'exprésident Belaunde Terry. Le P.S.R. Le pénéral Leonidas Rodriguez a peut acquérir de l'influence au sein été l'un des dirigeants de l'alle progressiste des forces armées à

lien. L'amiral a confirmé que des manœuvres navales combinées se dérouleraient prochainement dans le Pacifique avec des navires chiliens, peruviens et nord-américains,

A Lima, l'annonce de la déportation prochaine de trois officiers supérieurs proches de la ligne « de gauche » des forces armées confirme le très net glissement du régime peruvien vers des positions conservatrices.

> des organisations populaires créées par le président Velasco, aujourd'hui désorientées et divisées face au processus de - réajustement - en

Le gouvernement du général Morales Bermudez a montré, ces dernieres semaines, qu'il était disposé à une ouverture en direction des formations politiques conservatrices. Il n'entend pas prendre de risques avec ceux qui se réclament encore d'une « révolution », sérieusement remise en questión. THIERRY MALINIAK.

# Inde

# Le P.C. pro-soviétique tente de se démarquer de la politique gouvernementale

L'arrestation, a la fin de laquelle le P.C. soutient seulement décembre, d'une soixantaine de Indira n'est pas acceptable par décembre, d'une soixantaine de militants du P.C. pro-soviétique

— la seule formation qui ait soutenu (jusqu'à une époque récente) l'action de Mme Gandhi après la proclamation de l'état d'urgence, en juin 1975 — fournit un nouvel exemple de la dègration des rapports entre le parti gouvernemental et les communistes orthodoxes. Ceux - ci se préparaient à déclencher une vaste campagne nationale pour à la dem vaste campagne nationale pour protester contre la hausse des prix et ils tombaient, ce faisant. sous le coup des lois d'exception qu'ils ont approuvées naguére sans trop lésiner... Cette cam-pagne se déroule en conséquence dans la plus grande discrétion.

On ne pouvait pas s'attendre que les autorités fassen; preuve de mansuétude à l'ègard du P.C., puisque, s'estimant à insultée ; par les critiques que ce dernier des « réactionnaires » du Congrès. Mme Indira Gandhi s'est lancée. il y a une semaine, dans une violente d'atribe contre ce parti.
(Le Monde du 25 décembre).
Pourtant, la formation communiste a apporté un appui constant au premier ministre depuis 1969 La droite du congrès menaçait alors de renverser le gouverne-ment. Le P.C. vola à son secours. Il a. en de nombreuses occasions depuis lors, joué un rôle charnière dans la vie politique indienne. D'une fidélité à toute épreuve à l'U.R.S.S. dont il dépend financièrement, il représente environ 5 % de l'élect at.

Le désarroi de la « base » Lorsqu'en juin 1975 Mme Gan-dhi fit arrêter les principaux dirigeants modères et ceux du P.C. marxiste (indépendant de Moscou et de Pèkin), le P.C. se rangea à nouveau à ses côtés pour faire front à une coalition à dominante réactionnaire. Il est

vrai que des personnaire. Il est liées au P.C. étaient alors influentes dans l'entourage du premier ministre, et que les com-munistes révaient de constituer avec la gauche du Congrès un gouvernement résolument pro-gressiste. Or ces personnalités ont Bogota (A.F.P.). — Les auto-rités colombiennes ont exprimé, le 5 janvier, leur préoccupation face à la recrudescence des actes de terrorisme et des enlèvements. Elles ont fait appel à la colla-bration de la contration peur maintenant perdu du terrain, tandis que le fils de Mme Gandhi, Sanjay, dont les professions de foi anticommunistes sont notoiboration de la population pour combattre « l'escalade du terrores, s'est assuré une empris croissante sur le pouvoir. Jusqu'à une époque récente, le P.C. n'en avait pas moins approuvé toutes les dispositions abolissant les libertés individuelles et le jeu De source officielle, on indique De source officielle, on indique qu'une centaine de rapts, au moins, ont été enregistrès dans le pays en 1976. Pour la majorité d'entre eux, la libération des personnes enlevées a été obtenue grâce au palement d'une rançon. En outre, des personnes sont toujours détenues par leurs ravisseurs, notamment un citoyen nord-américain, M. Curtis, gérant de la société américaine Jack Snacks. Le dernier en date des enlèvements est ceiul, survenu le parlementaire, renforçant la pariementaire, renforçant la répression politique et légitimant l'autocratie de Mme Gandhi. Il n'a commencé à s'en désolidariser que lorsqu'il tut décidé, en novembre, de proroger d'un an la législature et, dernièrement, lorsqu'il déponse l'arrestation de novembre, de proroger d'un an la lègislature et, dernièrement, lorsqu'il dénonça l'arrestation de « dèmocrates ». La presse d'obedience communiste, l'une des mieux faites en inde — elle est très influente dans les milieux intellectuels et politiques, — ne ménageait pas ses critiques dans ce sens. C'est pour avoir tourne en dérision l'idée d'une dynastie en inde que l'hebdomadaire progressiste Munstream, dirigé par une personnalité communiste, fut, prié de se soumettre à la censure. Il préfèra cesser de paraître. En se démarquant de plus en plus du régime le P.C. répond au désarrol de sa « base » : ses militants affrontent les équipes musclées des Jeunesses congressistes animées par M Sanjay Gandhi II a tenté de faire une distinction entre Mme Gandhi et son fils, entre les aspects progressistes de la politique gouvernementale et ceux qui le sont moins. Mais le premier ministre a affirmé : « La position selon enlèvements est celui. survenu le 5 janvier, d'un propriétaire d'une chaîne de magasins d'électro-Les attentats à l'explosit ont egalement augmenté. Depuis le 30 décembre dernier, des explosions oot provoqué d'importants dégâts. L'un d'entre eux a endommagé la Cour suprême de justice à Bogota.

Une alerte à la bombe a d'autre part, été décienchée le la compagnie aérienne nationale Avianca, qut, avec cinquante-six personnes à bord d'un appareil de la compagnie aérienne nationale Avianca, qut, avec cinquante-six personnes à bord de l'avion Cette tentative n'a pas été revendiquée. Elle a provoqué un renforcement des mesures de sécurité dans les aéroports colombiens. Les attentats à l'explosit ont

Sans doute le P.C. éprouve-t-il le sentiment que son « appui » n'a pas été payé de retour. La poli-tique économique de New-Delhi. qui stimule l'investissement privé, interdit les grèves, rèduit les indemnités des travailleurs versées chaque année, ne va-t-elle pas contre ses intérêts? D'autre part. Mme Gandhì n'a pas accède a la demande des communistes de nationaliser les importantes industries textiles, du jute et du sucre. le commerce de gros des céréales et d'autres produits de première nécessité.

La rupture est-elle pour au-tant concommée? A la vérité, Mme Gandhi peut se passer du « soutien » communiste au Par-lement, où le parti gouvernemen-tal dispose de la majorité des deux tiers. Et les échéances électorales ne sont pas pour demain! L'attitude des communistes, la liberté de ton, hier encore de leur presse, leur influence dans plusieurs Etats — au Kerala, où ils dirigent le seul gouvernement local que ne contrôle pas le Congres (pour combien de temps Congres (pour combien de temps?), et au Bengale occiden-tal. — indisposent finalement un pouvoir qu'au reste Mme Gandhi, contrairement à Mme Bandara-naike, au Sri-Lanka, n'a nulle

que Moscou considérera New-Delhi comme son plus sûr alliè en Aste du Sud, que « le parti frère » soit proche du pouvoir, dans l'opposition, ou réprime. L'U.R.S.S. ne va-t-elle pas livrer de l'eau lourde et du pétrole à l'Inde?

• Le gouvernement indien a du Cachemire, qui avaient détour-ne sur Lahore un avion de la ligne

# Chine Selon un officiel

LE SEISME DU 28 JUILLET AURAIT FAIT

700 000 MORTS

Pekin (A.F.P.). - Sept cent mille Pékin (A.P.P.). — Sept cent mille personnes environ ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui le 28 juillet dernier, a ravagé la région de l'angshan située à quelque 160 kilomètres à l'est de Pékin. Ce chiffre a éte réremment révélé à un diplomate étranger résidant à Pékin par un officiel chinols. En outre la violente néplique n survenue le 15 novembre dernier dans la nue le 15 novembre dernier dans la même région a fait, tonjours seion en même officiel chipols, plusieurs milliers de victimes supplémentaires. Rappetons que le séisme du 28 juillet. qui s'est produit en pieine nuit, avait une magnitude exceptionnelle (8.2 ou 8 selon les différents contrei dismolociques. Quinze heures plus tard, toujours le 28 Juillet, une répliques très violente, pulsque de magnitude 7.7, a probablement con-tribué à augmenter le nombre des victimes. Quant à la créplique » plus tardive du 15 novembre, elle avais une magnitude de 6.5.

# 11 to 12 to

Department Sept. 7 mm. Department P ... 4 42 2... THE RESERVE in .... a b and 1900 I 20 Pa. 15 July .

intention de partager avec eux.

Le P.C. n'en continuera pas
moins de soutenir la politique
étrangère de New Delhi, au
moment où les dirigeants des pays
socialistes se succèdent dans la
capitale indienne. Et il va de soi
une Mascou considéres Ness.

# GERARD VIRATELLE

juge a extremement regrettable» la décision du Pakistan de libérer six pirates de l'air originaires intérieure indienne (la Monde du 7 janvier). Cette décision ne contribuers pas à améliorer les relations entre les deux pays, estime New-Delhi. — (A.P.)

# A PAPTR DU 4 JANVER P. Avenue Motignan 8

Soyez Can chaque année durant plus Parmi co. 15 panedes de vacances, celle que sons prefe intemple the subject to sensis demestiques of the properties faire sous feet are) The organization for some and the second sec at their Tuples could take their after

a multicopropriété hôtelière 6), av. du. Dr. Picaud (Plage du Midi) 06460 (anne, Tei 1405) 47, 15, 65

المنتخف المتعادمة المتعادمة

100 Exercise.

distri-

georges:

NII VIII

an Marie

en al I

Force part of the re-

0.44

Tart Have Friedlich The state of the s

ern defend bei die erweit in Bereit fin blie geffenstein TO THE PERSON OF ক্রিপ্রাক্তিকার করি হৈছে। ১০১৪-১৯ জন জন ই প্রাক্তিকার ১০১৪-১৯ জাই জাইবারি ক্রিক্টি

A Love of the The estate of The Control of The Control ್ ಶಾಗ್ರಾಣ ಕ್ರಾಫ್ -ಪ್ ಸಾನಿಯಾಗಿ The state of the s

THE SALE SALE SALE SALE SALE 计对话 经基本证券 TO THE PARTY AND THE このない なか (数)

Fife de al Bi

Tell, their got that a factorise has profes theory at the same in the second with the second the column are not as a column of the column

IOROIT DE VIVRE 🕳 A ne de Paradio, 73010 PARIS - Directeur : FIREF.

Le rumere at l'anviell most de genaltre : OFFENSIVE NÉO-NAZIE EN FRANCE : prientat menace de mart

EN ALLEMAGNE : reunion hitlerienne the Par Serge mortane au MATOUT : Netter than agent factorstes on the calculation as a consecution of the control of the Total dans de de la réalité par

is Named Sign CONTRACTOR AND

formule Solhôtel

# s officiers supérieurs

L'autonce de la déportation le trois officiers superieurs proches the forces

des organisations populaires des par la président Velation autours désoriantées et divisées lace desprésant de realistement.

a une ouverture en direction to formations politiques consentate il n'entend pas prendre de fige SABC CSAX dri se teclament sare d'une « révolution ». Sérieusene remise en question.

# Inde ne tente de se démarme

e gonvernementale Sans double to P.C. 1702 eq. le sentiment : tique scenomi qui stimule interdit es en let indentalite. De

pas commit net. Mme C. a. d de demante de manionaliser industries (-8) première notice La ruptur

tant content More Ganna is many this dispose deux treis E L'attitude dibette de Eur proses a plusieur Eus de Grand

からいは æ~ .;\_ ,;\_ 20 000 5 6 1 3 स्वकृतिकाला । ज

en Alle in Studie telepart in Studie telepart in Studie radio di radio Na disensi di

GERAFO VICATELLE

Seion un official

TE ZEIZME DA 58 INITE AURAIT FAIT 700 000 MORTS

me und like miterieure To gamble die miterieure terationer die eating die

general test grade to the 15 th  $\omega_{\rm ext, mass}(3) = 1.4$ Service Service te militer e Penin 1775 Sent and a sent mulber, Cr. . Rapertons পাই মান #12 P

# du régime militaire

irai a confirmé que des manounts ombinées se dérouleraient procha ans le Pacifique avec des unique ans le pacifique avec des unique éruviens et nord-américains.

de gauche des forces ames de très net glissement du regit res des positions conservatrices

> Le gouvernement du general le. rates Bermudez a montre to de raies semaines, qu'il était dispos

> > THIERRY MALINIAL

0.5 14.5

### CINQUANTE VICTIMES DE LA VIOLENCE DEPUIS LE 1° JANVIER

La vague de violence qui déferie sur l'Argentine a fait

lation désemparée, l'équipe

qui gouverne le pays est pro-

Buenos-Aires. — Le départ du président de la République entrai-

nerati. Le 12 Republique entrai-nerati. À coup sur, un durcisse-ment du régime, estiment les diri-geants politiques. Bien que le gouvernement issu du putsch du 24 mars ait instaure une dicta-ture livrant les Argentins à l'arbi-traire des forces de sécurité aira-

taisent. Ils ont peur. Mais aussi, expliquent-ils, ils craignent d'affaibilf la position des « colombes » face aux « faucons ».

fondément divisée.

Buenos-Aires (A.P.). - Huit personnes appartenant probablement à l'extrême gauche, ont été tuées, mer-credi 5 janvier, dans un faubourg de Buenos-Aires, lorsqu'un convoi militaire transportant des détenus est tombé dans une embuscade, a-t-ou annoncé de source policière. Six des victimes de la fusillade faisalent partie des attaquents et les deux autres étaient des détenus.

D'autre part, dix militants d'extrème gauche ont été tués dans le faubourg de Ramos-Méjla après avoir été surpris, par les forces de l'ordre, en train de peindre des slogans sur el mur d'une école. Quatre membres du groupe sont parvenus à s'échapper.

Cinq autres personnes ont été ting autres personnes ont ete tuées à Moron, à 18 kilomètres à l'ouest de Buenos-Aires. Leur voi-ture était tombée sur un barrage de police. Après avoir essuyé le feu des policiers, ils ont été pris sons celui d'un hélicontère.

Mardi, seize extrémistes de gauche et un soldat avaient péri au cours de divers accrochages. Parmi eux figurait M. Jose Pablo Ventura, chef pour la région de Santa-Fé.

Depuis le 1ª janvier, les actes de violence politique en Argentine ont déjà provoque la mort de cinquante

par Serge Klarsfield.

40, rue de Paradis, 75010 PARIS - Directeur : PIERRE-BLOCH Le numéro de JANVIÉR vient de paraitre

- EN ALLEMAGNE : réunion hitlérienne troublée,

PARTOUT: ventes d'ouvrages fascistes et organisation de groupes de combat entraînés par des SS.

CONSEQUENCE: renouveau généralisé du racisme.
et les chroniques habituelles sur les arts et les livres.

En vente dans les drugstores, aéroports de la region parisienne,

le numéro 3 F.

— EN FRANCE: attentat, menace de mort.

près de mille cinq cents morts en 1976 (voir « le Monde » du 7 janvier). Face à une popu-

que les responsables de l'Union civique radicale (U.C.R.) pl-pent mot. C'est tout juste si M. Ricardo Balbin, président du comité national, a consenti à prendre la défense de l'ancien senateur Hipolito Solari Irigoyen, détenu depuis le 14 août et accusé de collusion avec la guerilla. Le leader du plus vieux parti du pays, attaché comme nul autre aux formes de la démocratie libérale, a refuse de prendre posi-tion sur le cas de Mario Amaya, ancien député, arrêté dans les mêmes circonstances que M. Solari et décéde des suites de mauvais traitements au pénitencier de

ture invrant les Argentins à l'arbi-traire des forces de sécurité péro-nistes, radicaux et syndicalistes sont convaincus que le président videla, le général Roberto Viola, chef d'état-major de l'armée, et leurs collègues « modérés » offrent, encure, la meilleure défense contre le « fascisme ». Devant les atro-cités commises au nom des « va-leurs nationales », les civils se taisent. Ils ont peur Mais aussi Barrer la route au fascisme »:
C'est aussi la consigne du P.C.,
plus menacé sans doute que
l'U.C.R., et résolu à tout faire
pour demeurer légal. « Nous avons,
avant le coup d'Etat, pris contact
a rec un millier d'officiers pour
leur expliquer la position du parti,
nous a dit l'un de ses principaux
dirigeants. Crovez-moi, Parmèe a Les péronistes sont, dans l'en-semble, discrédités : on les voit mal élevant maintenant la voix, eux qui sont restés silencieux au temps de Juan et d'Isabel Peron. Mals le silence des partis qui dirigeants. Croyez-moi, l'armée a projondément change au cours des années récentes, comme d'ailleurs l'Eglise, n

Mgr Raul Primatesta, arche-Mgr Raul Primatesta, archevéque de Cordoba et primat de
l'Eglise argentine, n'a pas ses
entrées chez le général Luciano
Benjamin Menendez, commandant de la troisième région militaire, qu'on appelle, à Cordoba,
« le vice-roi ». En chaire, le prélat
est muet sur le sujet de la répression. Inutile, affirment les parents
de prisonniers ou de séquestrés
de Cordoba — où il y a plus de
deux mille détenus et dispanis. deux mille détenus et disparus, de solliciter une audience auprès de l'archevêque.

Mgr Primatesta a, en sa qualité de président de la commission exécutive de l'épiscopat, des entreentretiens suivis avec le général Videla et ses collègues de la junte. Mais le chef de l'Etat n'a guère de prise sur les «faucons», dont le général Menendez est le leader. Quant à la marine, elle n'hésite pas à monter une campagne de presse pour diviser les évêques. Ils le savent. Ils n'ignorent pas, non plus, que deux prêtres libérés le 25 octobre, jour même de l'inauguration de l'assemblée épiscopale, étaient détenus à l'école de mécanique de la marine. Ils ont passé cinq mois ligotés et les yeux bandés.

humanitaires ou professionnelles, viennent en aide aux victimes de

SOMBRES JOURS POUR L'ARGENTINE

La presse est muette, surveillée de pres par des fonctionnaires qui se proclament « liberaux ». M. Robert Cox. le courageux directeur du Buenos-Aires Herald, est constamment menacé d'Interdiction. M. Jacobo Timerman directeur de la Opinion, avait public, le 5 novembre, une lettre de Mme Solari Irigoyen au president Videla. Il a recu la visite d'un « journaliste » à la solde des services de renseignements de la marine. Celui-ci lui a fait part du déplaisir de l'amirauté. Craignant pour sa vie et son journal, il a fait publier, le lendemain, un commentaire hostlie à l'ancien sénateur

Est-ce pire que dans le Chili du général Pinochet ? Poursuivis, em-prisonnes, torturés, refoulés sou-vent vers leurs pays d'origine, les réfugiés en sont convaincus. La tâche du haut commissariat des Nations unios est elements. Nations unics est plus dure qu'elle ne l'a jamais èté à Santiago. L'Ar-gentine ne lui reconnaît pas man-dat sur les Latino-Américains et l'O.N.U. n'a pas pu, comme au Chili, établir pour eux des refuges où ils seraient à l'abri des incur-sions des forces de sécurité. Le 4 octobre, à Rosario, celles-ci ont même arrêté les fonctionnaires d'une commission locale travaillant avec le haut commissariat aux réfugiés et volé leurs dossiers.

" Comment dimonter la ma-chine à tuer ? », se demande M. Raul Alfonsin, leader de l'aile gauche du radicalisme. Tous les dirigeants politiques se posent la question. Seuls les militaires sont en mesure de répondre, à supposer qu'ils le veuillent. On les écartera où on les neutralisera, disait-on, il y a quelques mois, dans l'entourage du général Videla à propos des faucons ». Or tous les commandants de région conservent leur poste, à l'exception du général Genaro Diaz Bessonne, promu ministre de la planification de la plani ministre de la planification. Si des changements ont lieu aux échelons inférieurs et à la tête des dix brigades, ces mutations ne semblent pas modifier le rapport des forces au profit des ge-néraux Videla et Viola.

Congédier les uns, muter les autres, est-ce suffisant des lors que tous les chefs ont, à des deque tous les cheis ont, a des de-grés divers, consenti aux assas-sinats, aux séquestres, aux tor-tures, aux pillages ? Aucun Bollardière n'a surgi pour rap-peler à ses collègues les règles de la « guerre civilisée ». D'anciens commandants presti-gieux, les généraux Alejandro Lanusse et Jorge Carcagno, se montrent, en privé, préoccupés par la « décomposition morale » de l'armée. Ils n'ont, toutefois, nes cés lances un cri déclement la répression sont également inquiétés. Une soixantaine d'avocats sont détenus. Les autres se terrent. L'absence d'un Vicariat de la solidarité qui, comme au Chili, préterait une aide juridique et D'anciens commandants prestigieux, les généraux Alejandro, se montrent, en privé, préoccupés par la « décomposition morule » de l'armée. Ils n'ont, toutefois, pas osé lancer un cri d'alarme.

134 bd st-germain paris 6°-033.44.10

76/78 ch.-elysees (arcades) 8--225.36.33

5 rue du cherche-midi 6° - 548.75,47

économique aux prisonniers et à l'ex-président Lanusse est, néan-leurs parents se fait crueilement moins, publiquement intervenu pour défendre son ancien minis-tre de l'éducation, accusé d'avoir facilité la « pénétration marxiste » à l'Impressité

à l'Université.

# La fibre populiste

Les forces armées vont-elles chercher à se perpétuer au pouvoir ? Ce serait, au moins, un moyen d'éviter le jugement pour les crimes commis. Les dirigeants politiques, qui se gardent bien d'intervenir, semblent déjà le craindre. Malgré les professions de foi démocratique du général Videla, ils sont nessimistes Videla, ils sont pessimistes.

Leur seule mison d'espérer, c'est que les militaires savent ce qu'ils ne veulent pas mais ne paraissent guère avoir d'objectifs concrets. Devant cette carence, les civils se reprennent à espèrer récupérer un jour le pouvoir.

Les seules options chaires, à ce jour, ont été prises dans le domaine économique par le ministre José Martinez de Huz. Avec ce grand propriétaire terrien et maître de forges à l'antique, la droite prend une revanche fulgirante sur les électures tique, la droite prend une revan-che fulgurante sur les électeurs de Peron et sur les radicaux. Les salaires, de mémoire de statisti-cien, n'ont jamais été aussi bas. Le pouvoir d'achat des travail-leurs a baissé de 50 % depuis 1974. Au pays du bife, le beef-steak n'est plus à la portée de toutes les bourses. toutes les bourses.

Sans doute faliait-il enrayer l'inflation, dont le taux — 334 % en 1975 — s'accélérait dangereusement au début de cette année. Mais les sacrifices qu'impliquait le a traitement de choc » de M. Martinez de Hoz ont été fort inégalement répartis. Les revenus des agriculteurs ont monté en flèche, et ceux des autres classes possée. et ceux des autres classes possé-dantes n'ont pas été affectés. Un indice : alors que la demande d'automobiles a baissé de 40 %.

maintenue. « Nous azons perdu notre clientèle de la classe movemene », explique-t-on chez
Renault. Une telle politique, qualifiée par les radicaux d'c agression sociale », provoque, évidemment. des tensions au sein des
forces armées. Certains généraux,
en effet, ont la fibre populiste.

Résignes à la chute d'Isabel Peron, delivrés même d'un poids Peron, delivrés même d'un poids qui pesait sur leur conscience de péronistes, les travailleurs — acquis, pour la plupart, au Lider mort en 1974 — n'ont pas offert de résistance au coup d'Etat. Le gouvernement a mis la Confédération générale du travail et vingt-neuf des plus grands syndicats en tutelle. La lutte contre la « subversion » a été l'occasion de mener une répression sans précédent contre dirigeants et militants syndicaux, surtout dans les secteurs les plus combatifs : mèsecteurs les plus combatifs : métallurgie, automobile, mécanique, construction navale.

#### Mobilisation syndicale

L'exemple de Peugeot est intéressant. Cette firme emploie cinq mille personnes dans les fau-bourgs de Buenos-Aires. Seules. bourgs de Buenos-Aires. Seules, une vingtaine de personnes ne s'étaient pas présentées à leur travail après le coup d'Etat du 24 mars. Depuis lots, quatorze ouvriers de l'entreprise ont été arrêtés : six d'entre eux ont été libérés après avoir été torturés, un a été incarcéré et sept ont disparu. Une dizaine de syndicalistes menacés vivent dans une semi-clandestinité.

Malgré tout, les ouvriers de Peugeot et ceux de la construc-tion automobile sont passés à l'offensive des septembre. Le droit de grève étant suspendu, ils ont choisi d'autres formes de lutte : arrêt de travail. « sur le tas », ralentissement des cadences, assemblées et manifestations à l'intérieur des usines, sabotage, etc. Le gouvernement n'a pas osé réprimer cette agitation, et les com-

Breguet

II. — DES MILITAIRES DIVISÉS. DES CIVILS DÉSEMPARÉS pagnies ont cédé. Pour tourner les règlements interdisant les augmentations de salaires « saurrégime déchu est surprenant.

De notre correspondant PHILIPPE LABREVEUX

Celle des grosses cylindrées s'est maintenue. « Nous azons perdu vages», elles ont accordé des améliorations sous d'autres fournes : liorations sous d'autres fournes : liorations sous d'autres fournes : primes à la productivité, alioca-tions de transports, frais de repas, prêts non remboursables, etc. Les industriels veulent la paix, ils ont conscience des besoins de leurs employés, ainsi que des nécessités du marché — qui se confondent en partie dans une éconstités en partie dans une économie lar-gement fondée sur les industries gement fongee sui de consommation,

de consommation.

La mobblisation, à partir d'octobre, des employés de l'électricité a été un autre défi pour le gouvernement. Celui-ci ne pensait pas que Luz y Fuerza, l'un des plus puissants syndicats du pays, réagisse avec autant de vigueur aux licenciements de deux cents employés — dont M. Oscar Smith, secrétaire général de l'organisation — et à la menace d'une modification de la convention collective. Les autorités ont fait arrêter cent cinquante grévisés. arrêter cent cinquante grévistes. Les deux tiers ont été relachés, Cinq d'entre eux avaient été tor-turés. Aucun, toutefois, n'a été in-culpé aux termes de la loi sur la sécurité industrielle, approuvée en septembre, qui prévoit des peines allant jusqu'à dix ans de prison.

La question syndicale divise les militaires: la marine, qui appuie sans réserves la politique de M. Martinez de Hoz, voudrait en finir une fois pour toutes avec les syndicalistes. L'armée de terre, sourdement hostile au libéralisme du ministre, résiste sans toutefois savoir quel rôle il convient de réserver au mouvement ouvrier. savoir quel role il convent de réserver au mouvement ouvrier organisé. Ses chefs savent qu'ils ne pourront longtemps gouverner sans l'appui des syndicalistes. Ils les ménagent; ni la loi sur les contrats de travail ni le projet de loi sur les ascociations professioncontrats de travail ni le projet de loi sur les associations profession-nelles n'introduisent de profonds changements à la législation péro-niste. Les syndicalistes, reconnais-sants, sont déjà prèts à jouer la carte militaire. Cela inquiète les dirigeants politiques : s'ils ne sont pas de notre côté, disent-lls, il n'y aura pas d'issue démocratique pos-

# Pire qu'au Chili Tous ceux qui, pour des raisons

# **AU NORD ET A L'EST DE PARIS**

"Cytise", 139 m², 6 pièces. Autres modèles plain-pied ou à étage.

# Domaine

A 21 km de Paris par l'Autoroute A1 et la N1, en lisière de la plus belle forêt proche Paris, celle de Montmorency, voici un Domaine qui jouxie le pittoresque village de Bouffémont, ses sapins, ses vergers. La gare n'est qu'à 1 km (40 trains par jour pour Paris). Ses maisons à terrasses, ou à vérandas ont de 121 à 156 m<sup>2</sup>.

# **Domaine**

A 15 km de Paris par l'Autoroute A4 et la N4, tout près du charmant village de la Queue-en-Brie, voici un domaine situé sur un terrain dominant un beau paysage de la Brie, à deux pas des magasins, des supermarchés et des équipements sportifs. Ses 4 modèles de grandes et luxueuses maisons ont de 134 à 278 m<sup>2</sup>, 5 à 8 pièces.



VISITE DES MAISONS OBELES TOUS LES JOUES DE 10 A 19H,



DOMAINE DE BOUFFÉMONT 95570 BOUFFÉMONT (TÉL. 99135.59) DOMAINE DE L'ORMOIE 94510 LA QUEUE-EN-BRIE (TEL. 933.71.30)

# A PARTIR DU 4 JANVIER 19, Avenue Matignon 8° 129 bis, Rue de la Pompe 16°.

# Soyez Cannois chaque année durant plusieurs semaines!

Choisissez parmi nos 16 périodes de vacances, celle que vous préférez. Elle sera à vous pour toujours Puis oubliez les soucis domestiques (exemple : votre chambre sera faite tous les jours) et vivez à l'hôtel comme chez vous.

Formule Solhôtel la multicopropriété hôtelière

au vota formule Solbütel, envoyez-moi gratuitement : Diotre proclime en contema []])) gathe des [a périodes et des pris

61, av. du Dr. Picaud (Plage du Midi) 06400 Cannes Tél : (93) 47 15 85

Mon mile telephone

Sec 23/777 PAGESTE SE SE Mit war megalich

mail time

y similar

At no bee

- STORY CART CARREST S

-

tion de transferen 🌬 🗱

refrege date bope were

respect to a Republican

the problem of the problem of the

THE PARTY OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF

WIND TO STREET

An Asian area of the Control of the

The control of the co

Berthalte and the

AND AND CHARGE BEAUTY OF THE

The state of the state of the

THE SECOND RESIDENCE OF THE SECOND

THE TEN EN THE STATE

THE THE PROPERTY AND ADMINISTRA The state of the state of

The A of the same of the

A Marchais deplore les s position

officiones de ses partenares ser

#### M. BEULLAC : je veillerai à ce qu'on ne détourne pas le code du travail.

Interrogé le 6 janvier, à TF1, sur la nécessité, selon le président de la République, de s'opposer à la « tentative actuelle de politisation des entreprises », M. Christian Beullac, ministre du travail.

"Le code du travail comporte des dispositions claires et bien connues sur ce point. Il s'agit. en premier lieu, de les laire respec-ter. Ce qu'il y a ce sont des essais de détourner le code. J'ai veille je veille et je veillerai à ce que ces tentatives soient mises en échec. Mais, s'il apparaissait de nouvelles formes déguisées de pénétration de la politique dans les entreprises, le gouvernement seruit amené à rendre plus expli-cites les dispositions du code sur

ce point. n
[On voit mai à quelles a disposi tions claires du code du travail » le ministre fait aliusion. Si les textes concernant les délégués du personnel et les sections syndicales limitent clairement leur activité aux seules questions professionnelles, la vocaduction des comités d'entreprise est beaucoup plus large et rien ne leur interdit explicitement d'organiser, par exemple, des debats politique au titre d'activités de « culture générale ». Un jugement du tribunal de Paris du 3 mars 1976 a notam-ment estimé qu'un comité d'entreprise ponvait organiser des réunions d'information et d'études sur les idées et les problèmes politiques, faire appel pour cela au concours de personnes de leur choix, même étrangères à l'entreprise, à condition que cela n'aboutisse pas à « une action de propagande ou de recrutement au bénéfice d'un parti quel

Réélu président du conseil régional de Lorraine, jeudi 6 jan-vier en fin de matinée, à Metz (le Monde du 7 janvier), M. Jean-

Jacques Servan - Schreiber s'est efforce de minimiser dess

efforce de minimiser, dans ses déclarations, la portée politique

du scrutin qui l'avait opposé à M. Pierre Messmer : « Les élus lorrains, a estimé le député de

lorrains, a estime le depute de Meurthe-et-Moselle, ont rendu un hommage moral à l'ancien premier ministre, qui n'a pas démérité: mais le bilan régional

étant positif, ils ont préféré la continuité. C'est une manifesta-tion de la conscience régionale et

non un test au sein de la majo-tité.

De même, M. Messmer, inter-rogé aussitôt après sa défaite, a-t-il insisté sur le fait qu'il n'y avait, selon lui, « aucun ensei-gnement particulier à tirer du

scrutin sur le plan national », la majorité étant, en Lorraine, « unie

convaincu que son échec ne cons-tituait nullement « un tournant de [sa] carrière politique ».

Le scrutin, fort long et serré, à l'issue duquel M. Messmer a fina-

lement dû s'incliner, avait pour-tant revêtu, bien davantage que

l'apparence d'un « hommage moral » rendu à l'ancien premier
ministre, celle d'une âpre confrontation politique. Trois tours de
scrutin ont été nécessaires pour
désigner le vainqueur (sans parier

d'un tout premier tour, annulé en raison de l'organisation défec-tueuse du dépouillement). Aux

deux premiers tours valables, pour lesqueis la majorité ab-solue était requise, M. Ser-van-Schreiber et M. Messmer

ont obtenu chacun 29 voix, 5 suf-frages allant à M. Bernard, député

socialiste de la Meuse; il y a eu 2 bulletins blancs. Au troisième tour, où la majorité relative suffisait pour être élu, le président sortant a obtenu 32 voix contre 27 à M. Messmer et 5 au candidat de la sauche : il re ce il bulletie.

de la gauche : il y a eu 1 bulle-

# Politique et libertés syndicales

(Suite de la première page.)

On sait désormais que la < société libérale avancée n chère à MM. Giscard d'Estaing, Barre et Cevrac, s'arrête devant la porte des usines, là où commence l'exploitation du travail.

Une nouvelle preuvé est ainsi donnée du fait que l'arbitraire a besoin de bâillonner la classe ouvrière pour devenir totalitarisme. Tout cela est dans l'ordre nor-

mal du déroulement d'un processus de décadence d'un système dépassé par ses propres contradictions, et donc incapable de résoudre de façon cohérente les grands problèmes de la vie économique et

Mais par-delà cette réalité, le scandale réside aussi dans l'argumentation utilisée pour soutenir cette entreprise rétrograde. Ses protagonistes ont eu en effet l'hypocrisie de se référer au respect de la « neutralité des entreprises » et des « prérogatives des syndi-

De quelle neutralité des entreprises s'agit-il quand on sait que le patronat et même l'administration exercent sur les travailleurs. par tous les moyens en leur pouvoir, une pression politique d'une intensité sans précédent ?

A quelles prérogatives syndicales font-ils allusion au moment où les libertés syndicales les plus élémentaires sont systématique-ment violées, où les militants syndicaux sont sanctionnés, licen-

Après la réélection du président du conseil régional de Lorraine

MM. Servan-Schreiber et Messmer

la portée politique du scrutin

ciés persécutés ? Où les interventions de la police contre les travailleurs en grève se multiplient ? Où le recours par les patrons à officines anti-ouvières de mouchardage et de provocation bénéficie de la bénédiction gounementale?

Il faut au convernement et an patronat une dose de cynisme peu ordinaire pour se poser en défenseurs des prérogatives syndicales au moment où, par leur intransigeance bornée, ils privent les syndicats de leur principale prérogative : celle de négocier des grands problèmes sociaux.

La satisfaction affichée par le C.N.P.F. aussitôt l'annonce de la dèclaration du président de la République justifie l'inquiétude parmi tous ceux qui considèrent que le respect de la liberté et de l'indépendance des syndicats est une règle majeure de la démo-

De tout temps, le patronat émis la prétention exorbitante de distinguer, dans l'expression et l'action des syndicats, ce qui est professionnel de ce qui est poli-

Un décret l'autorisera-t-il faire la chasse à tout ce qu'il jugera politique dans la position des syndicats? Dès lors qu'il considère que tout ce qui met en cause ses intérêts est politique, on mesure l'usage réactionnaire qu'il pourrait faire d'une telle révision du code du travail. La porte serait ainsi plus grande

ouverte à la répression contre les yndicats dont l'orientation s'inspire de la lutte des classes. 'avantage des syndicats-maisor domestiques dans l'avilissement de la collaboration des classe

Le syndicalisme libre et indépendant avait déjà de nombreuse raisons revendicatives et professionnelles de combattre la polis'efforcent tous deux de minimiser tique antisociale de ce pouvoir. A ces motifs s'ajoute, depuis quarante-huit heures, la nécessité d'opposer un front uni à cette enbuiletins d'un genre assez par-ticulier : un bateau en papier et un « chapeau de gendarme ». Ni l'un ni l'autre n'ont finalement semble suffisamment chargés de treprise antisyndicale.

GEORGES SÈGUY.

# signification politique au conseil régional pour pouvoir être considérès autrement que comme des bulletins nuis. M. BERGERON: les parfis ne Ni ces moments de détente ni doivent pas empiéter sur le la volonté affichée par MM. Ser-van-Schreiber et Messmer de mirôle des syndicats. van-Schreiber et Messmer de mi-nimiser la portée politique régio-nale et nationale du scrutin ne peuvent faire oublier que celui-ci ne restera sans doute pas sans conséquences pour la préparation des élections municipales, voire législatives l'an prochain. Le dé-puté de Meurithe-et-Moselle insis-tait, dans les couloirs du conseil, sur son intention de veiller à ce qu' « îl ne reste aucune cicarirce »

Dans une déclaration faite à l'AFP, le 6 janvier, le secrétaire général de Force ouvrière a déclaré : la défense des revendications des travailleurs relève naturellement de la responsabilité du syndicat. Les partis ont légiti-mement le souci de faire partager mement le souci de faire partager leurs vues au plus grand nombre. Personne ne saurait leur contester le droit d'agir en conséquence. (...) Il convient de veiller à ce que, sous prétexte de convaincre les salariés des vertus d'une politique, les partis n'empiètent pas sur le rôle des syndicats. (...) « Tout le le parti communiste il y a longtemps qu'itque dans les revenir en arr sait que le je c'est la C.G.T. pas politiser les partis n'empiètent pas sur le rôle des syndicats. (...) « Tout le le parti communiste il y a longtemps qu'itque dans les nevenir en arriver les partis n'empiètent partie de la content de

#### M. CHIRAC : les travailleurs doivent avoir la possibilité de s'exprimer.

M. Jacques Chirac, out assistatt, jeudi 6 janvier à la présentation par M. Edgar Faure d'un ouvrage consacré au dernier colloque du Nouveau Contrat social, a déclare: « L'entreprise n'est pas le champ clos des combats politiques, et elle ne saurait l'être. Il n'en reste pas moins que l'entreprise est composée de travailleurs qui doivent avoir la possibilité de

dotent avoir la possibilité de s'exprimer.»

Le président du R.P.R. a ajouté que cette possibilité ne doit pas s'exeroer « au nuceau ou à l'intérieur de l'entreprise et pendant les heures de travail », mais que l'organisation de l'entreprise doit « se prêter à l'expression de la démocratie du quotidien ».

#### M. FOURCADE: une condamnation valable pour tous les partis.

Venu à Bordeaux inaugurer le nouvel aéroport, M. Fourcade, ministre de l'équipement et président des clubs Perspectives et Réalités, a déclaré jeudi 6 janvier: « Nous avons, dans le régime français pluralité de syndicats. Qu'il y ait des positions idéologiques ou doctrinales, cela me paraît tout à fait normal, mais que des partie politiques en lant que des partis politiques en tant que tels créent des sections dans les entreprises et transportent le débat politique au niveau du bu-reau ou de l'atelier me paraît être un contresens économique total. (...) Je crois par conséquent que le conseil des ministres, una-nime, est tout à fait derrière le président de la République pour condamner cette politisation. Cela est valable pour tous les partis politiques quels qu'ús soient. »

# M. DOMINATI : répondre au travail de dénigrement.

M. Jacques Dominati, secrétaire énéral des républicains indé-

M. Jacques Dominati, secrétaire général des républicains indépendants :

a Les républicains indépendants s'opposent à la politisation des syndicats et refusent de voir les lieux de travail agités et perturbes par la politique partisane.

» La défense de l'entreprise est une condition de succès de notre économie, et il faut rénondre que économie, et il faut répondre au travail de dénigrement et de des-

tructon.

» Il ne s'agit pas de faire de la
politique dans l'entreprise, mais
il faut que les responsables politiques connaissent les vrais problèmes des entreprises et du
monde du travail.»

• M. René Caille, député R.P.R. du Rhône, ancien délégué national U.D.R. à l'action ouvrière et professionnelle : « N y a tellement longtemps qu'on fait de la politique dans les entreprises que je ne tois pas comment on pourrait revenir en arrière. Tout le monde sait que le jer de lance du P.C. c'est la C.G.T. Alors comment ne pas politiser même des combais syndicaux? (...) Le gouvernement n'a pas fini s'il veut interdire réellement toute politisation des entreprises.»

# Mgr Rousset évoque la liberté de choix politique des chrétiens

« Dans mon deroir de citoyen, je me sens solida; e en priorité des catégories de personnes les plus atteintes par la crise écono-mique et le chômage; les personnes agées et les jeunes ; les handicapés de toutes sortes ; les travaüleurs immigrés ; les familles

aux salaires les plus bas qui ne peuvent plus payer leur loyer.

» Je m'interroge derant la vie bousculée et abrutissante de beaucoup de banlieusards qui courent, travaillent, dorment, consomment et recommencent. Trop de per-sonnes sont dans l'incapacité de réliéhir, de prendre ensemble des responsabilités, de vitre mieux à cause des conditions concrètes de truval et d'existence. Je constate encore beaucoup de situations d'injustice et d'aliènation économisties sociales politicalies

d'injustice et d'aliènation écono-miques, sociales, culturelles. (...)

» Depuis longtemps, victimes et acteurs, nous sommes pris dans des événements faits de tensions et de constits. Faut-il parier de luties de classes ? Des hommes et des jemmes les vivent ; certains les éprouvent jusque dans leur chair et dans leur sang. Ils nous posent des questions sur le sens du projit et du droit de propriété. Ils nous interrogent sur les systèmes auxquels its se référent : le capi-talisme, le marxisme, le socialisme, talisme, le marxisme, le socialisme les libérations numaines. (...)

» Nous côtoyons chaque jour des personnes qui, étant dans telle ou telle action politique, identifient

# LE TRIBUNAL DE BOURGES les objectifs syndicaux ne sauraient exclure l'expression

d'option politique. « Attendu qu'en inscritant les a Attendu qu'en inscricant les mots programme commun sur une affiche, un syndicat demeure dans le cadre de l'objet qui lui est assigné par le code du trarail, qu'en effet la conformité de l'affichage avec les objectifs syndicaux ne saurait exclure l'expression d'option politique, dés lors qu'elle est en relation avec les intérêts économiques et sociaux des trarailleurs. Tel est l'un des attendus d'un récent juge-

Flambo, de Vierzon, qui avait accusé la C.G.T. d'apposer ou de distribuer des affiches et des tracts faisant référence à des problèmes politiques. En ce qui concerne les tracts, le tribunal concerne les tracts, le tribunal concerne les tracts, le tribunal estime : « L'on ne peut à la fois jaire participer les syndicats à titre consultatif à des institutions déterminant la politique économique et sociale et leur interdire de populariser par coie de distribution de tracts leur opinion au sujet de la politique suivie. Il est évident que les problèmes politiques, économiques et

prise, notamment pour mettre fin

s 3) Le P.C.F. est opposé à la conception du syndicat, courroie de transmission des partis politiques, ainsi qu'à la conception allemande du syndicat subordonné aux partis politiques. Le syndicat doit être indépendant du convergement du

gouvernement, du patronat, des

à l'exploitation capitaliste;

Mgr André Rousset, évêque de Pontoise (Val-d'Oise), écrit dans son bulletin diocésain : « Dans mon deroir de citoyen, je me sens solidaire en priorité des catégories de personnes les plus atteintes par la crise éconopus aux celles, dans les nêmes parlis, les mêmes sundicais. Et nourins desc ettes, uans us memes partis, les mêmes syndicats. Et pourtant, celles-ci sont animées par une idéologie — qu'elles qualifieront de joi — en laquelle notre joi en Jesus-Christ ne se reconnaît pas infolment.

totalement.

En effet, il n'existe ni une politique chrétienne ni un parti catholique. A l'heure actuelle, on rencontre des catholiques dans lous les partis. Ceux qui croient en Jésus-Christ mènent leur vie au cœur du monde; ils sont des hommes et des semmes armes les totalement. au cœur du monde; ils sont des hommes et des femmes comme les autres. Ils participent à l'action réellement et sans arrière-pensée. Ils agissent comme membres à part enlière dans l'organisation ou le parti qu'ils ont pu choisi-librement. Là ils peuvent aussi can contrer Cetut en qui ils croient, »

\* Présence et Dialogue, nº 199 (supplément Pontoise), 8, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris.

#### LES SECTIONS POLITIQUES DANS L'ENTREPRISE SONT L'EXPRESSION DE LA LIBERTÉ estime le président de la chambre de commerce de Paris

M. Jean Thèves, nouveau pré-sident de la chambre de commerce de Paris, interrogé le 7 janvier sur France-Inter. a notam-ment déclaré:

a Je ne suis pas inquiet de la politique au sein de l'entreprise. On ne peut empécher les hommes ayant des idéologies différentes d'en discuter dans l'entreprise. Mais il ne faut pas que celle-ci se transforme en un forum. se transforme en un forum. Mais qu'il y ait au sein de l'entreprise des cellules ou des sections de partis politiques, dans la mesure des attendus d'un récent juge-ment du tribunal de grande ins-tance de Bourges (9 décembre 1976).

Le tribunal a débouté la société Flambo, de Vierzon, qui avait accusé la C.G.T. d'apposer ou de derrait élre enchante que le plaralisme qui lui est cher soit appli que également dans les entre prises. » « Si son intervention signifie uniquement que l'entre-prise est un endroit où l'on doit travailler et qui ne doit pas être un forum ou une place publique, je suis d'accord. » En revanche M. Thèves admet la présence des sections politiques à l'intérieur de l'entreprise. Car, «étant donné l'intimité que représente un tra-rail en commun, une certaine amitié, une certaine camaraderie peuvent se créer et aussi déboublèmes politiques, économiques et amétié, une certaine camaraderie sociaux sont étroilement lies et se peuvent se créer et aussi débouconditionnent réciproquement. L'affiche avait été imprimée, à liberté de chacun d'entre nous.

# L'élection

# M. DEBRÉ : un projet dangereux pour l'unité nationale.

M. Michel Debré précisera le 20 Janvier, au cours d'une confé-rence de presse (à 11 heures. 5, rue Las Cases, 75007 Paris), les chientife du Cases, 75007 Paris), les

rence de presse (à 11 heures, 5, rue Las Cases, 75007 Paris), les objectifs du Comité pour l'indépendance et l'unité de la France qu'il va créer. A ce propos, l'ancien premier ministre écrit dans sa lettre d'invitation:

a Dans l'intérêt de la France et de l'Europe, l'organisation d'une association des nations sous forme d'une confédération d'Elias souverains est une noble ambition et l'un des grands objectifs de la politique.

n Mais l'élection d'une Assemblée européenne au suffrage universel ne me paraît en aucune façon aller dans ce sens. Dans les circonstances présentes et dans les conditions qui nous sont moposées, le projet conduit, en effet, a l'abandon progressif par la France de toute indépendance, non seulement en matière de politique économique, mais en matière de démocratie et de défense. A lerme, ce projet est dangereux pour l'unité nationale. »

# M. SARRE : le pouvoir n'entend M. Marchais : les travailleurs ont un besoin vital

M. Georges Sarre, membre du bureau exécutif du P.S., a débureau exècutif du PS., a déclaré jeudi 6 janvier : «Le président de la République vient de
nous conjirmer que Démocratie
française s'arrête à la porte des
entreprises. Les conséquences de
la politique du gouvernement se
jont sentir tous les jours dans
l'entreprise. Le chômage et l'inflation, sujeis éminemment politiques, sont le fond même de la
vie et des préoccupations des
travailleurs. En prétendant interdire la politique dans les entrele fait que ce parti, le parti des dire la politique dans les entre-prises, le pouvoir entend simple-ment n'y tolèrer d'autre politique

que la sienne.

> L'organisation politique des travailleurs dans l'entreprise esi une des conditions de la démo-cratie. Elle est en même temps une des conditions d'un développement harmonieux de l'économie française. Depuis le congrès d'Epinay, la tâche prioritaire du parti socialiste n'a pas changé : para socialiste n'a pas change : il doit accélérer et renforcer son implantation et son organisation dans les entreprises, notamment dans les secteurs-clés, c'est-à-dire les branches qui joueront un rôle économique important après la prise du pouvoir par la gauche unie.

# d'autre politique que la de lutter dans l'entreprise contre l'exploitation capitaliste 1) La liberté ne se divise pas, le pluralisme non plus; 2) Les travailleurs ont un besoin vital de lutter dans l'entre-

plus antisociales, antinationales, antidémocratiques. Nous en voyons une nouvelle preuve dans le fait que ce parti. Le parti des princes, des comtes et des marquis émet aujourd'hui la préten-tion exorbitante d'interdire aux travailleurs le droit de s'organi-

dus emet augourd'hui la prétention exorbitante d'interdire aux travailleurs le droit de s'organiser dans leurs partis politiques dans les entreprises. Travaille, serrez-vous la ceinture, lisez la presse patronale et taisez-vous: voilà la devise de Giscard pour le monde du travail. C'est scandaleux, c'est honteux s

M. Marchais a ajouté : « Jamais dans l'histoire de la Vª République le chef de l'Etat ne s'élait encore ouvertement transformé en gendarme du patronat. Nous rejetons la prétention de MM. Giscard d'Estaing, Barre et Ceyrac, et ce pour trois raisons: de décider de la de l'entreprise note partie et notre bureau politique vient de spéciale d'adhésion au P.C.F., la promotion a Liberté dans l'entreprise nous nous sommes formé en gendarme du patronat. Hisé un objectif de dix mille cellules d'entreprise. Nous en sommes actuellement à un peu plus de neuf mille. »

s'agit des élèves reçus au concours d'entrée de 1975, qui viennent d'ef-fectuer leur « siage de préfecture » et qui vont maintenant poursuivre leur scolarité à l'école de la rue des Saints-Pères, d'où ils sortiront en 1978.

L'hebdomadaire communiste

u l'Humanité-Dimanche » participera à l'action nationale organisée par le P.C.F. sur le thème

v Vérité-Espoir » en posant à ses
lecteurs cent questions « pour
jaire éclater la vérité sur la vie
quotidianne, la misère, les luttes
des Français ».

# au Parlement européen

• M. Valéry Giscavd d'Estaina prononcera une allocution, jeud 13 Janvier, en début d'après-midl. à Issoire, en réponse au discours de bienvenue du maire de la ville. M. Jean Groller (R.I.). Le chel de l'Etat inaugurera successivement le viaduc autoroutier de Coudes et la presse hydranlique de l'usine Interforge d'Issoire (le Monde du 30 décembre). A cette occasion, M. Vladimir Kirlline, vice-président du conseil des ministres de l'URSS et président de la grande commission franco-soviétique, adressera quelques mots au président de la République.



(Dessin de CHENEZ.)

tion, au dernier tour de scrutin tion, au dernier tour de scrutin, de quelques voix qu'ils estiment étre celles d'élus centristes moselians, avec lesquels la cohabitation sur des listes uniques de la majorité en mars prochain semble être devenu impossible aux gaullistes, à Metz et à Thionville en particulier.

Ces incertitudes sur la préparation du scrutin communal de

de la gauche; il y a eu 1 bulletin blanc.

Est-ce pour compenser les
elfets du long « suspense » qui
a marqué la campagne menée par
les partisans des deux principaux
candidats, puis le scrutin luimème, que le consell régional
s'est quelque peu diverti, jeudi à
Metz ? Lors du tout premier tour
de scrutin, à l'issue du que l
MM. Messmer et Servan-Schreiber avalent obtenu respectivement 25 et 28 voix, et qui devait
àtre annulé, quatre ou cinq enveloppes avaient disparu, et, comme
chaque conseiller clamait blen
haut les réflexions — ou les bons
mots — qu'une telle situation lui
inspirait, l'assemblée régionale
s'est offert un bon quart d'heure Ces incertitudes sur la préparation du scrutin communal du
côté de la majorité prennent un
relief régional particulier au moment où, à Nancy, celle-ci semble
toujours hésiter sur le choix d'une
à tête de liste ». M. ServanSchreiber n'a pas peu contribué
à alimenter différentes spéculations à cet égard, ni à faire renaitre la rumeur qui lui atribuait mots — qu'une telle situation lui inspirait. l'assemblée régionale s'est offert un bon quart d'heure de chahut, au plus fort duquel on a pu entendre M. Deseplanque, préfet de région, s'exclamer : « On n'est tout de même pas au cirque, ici / » Plus tard, au cours du troisième tour de l'interminable élection du bureau du conseil, le président de séance, doyen d'âge, M. Lemaire, député R.P.R. des Vosges, s'est longuement interrogé, entre deux plaisanteries, sur le nom des candidats, sur la question de savoir comment comptabliser de ux mes (\_) Cest un problème entre linspirate des mans par les Nancèiens eux-mêment par les Nancèiens eux-mêment comptabliser de ux mes (\_) Cest un problème entre Nancy et moi. » — B.B.

# tolérer dans l'entreprise

● Le bureau exécutif du parti socialiste a mandaté, jeudi 6 jan-vier, les présidents des groupes pariementaires socialistes « pour rappeler l'importance qu'il atta-che aux règles d'incompatibilité concernant les parlementaires et au contrôle de leur application ». Il leur demande de saisir de cette question les présidents des assem-blées. de menager l'aventr ».

Le Parti des forces nourelles (extrême droite) a indiqué, jeudi 6 janvier, qu'il entreprend actuel-

et de distribution de tracts contre et de distribution de tracts contre « la manne de 10 milliards d'an-ciens francs par an » qu'appor-tent, selon lul, au parti commu-niste, sous forme de publicité dans ses journeux, un certain nombre de dirigeants de grosses entreprises françaises « soucieur de mémager l'apports »

● Les élèves de l'Ecole nationale d'administration, qui se trouvent actuellement à Font-Romeu (Pyrè-nées - Orientales), ont décidé de donner à leur promotion le nom de M. Pierre Mendès France. Il

脚: 9% · 5 0: - 5 0: - 54 NY - 560MA第 - 63 -MO E GE SE SELECTE C'ES! M. Pericard (R.P.R.) binei bland et blane la liste de la majori

The second of th The control of the co

mation a Radio-France opening also-frances mois et notationent des elections au conseil gen mare 1878, comme le car tim efficace Ministres contre des de liaison de la meseral

CLA LETTRE DE LA NATION » :

endance de premi p

engagement de toutenie authure unique de la Charlang a l'élection a portaine que aura l'élection a portaine que aurait à Sant-O en-Lavr - Nord poet le l'élection de rende de l'élection de rende de l'élection de l

Transport of the control of the cont ing and the second seco EN DIRECT BY

FABRIQUE VETEMENTS PE LUXE ...

BLOUSONS - YEST HARTEAUX - PEL PEATY LABEES 

PRIX EXCEPTIONN TIMONT. 14, Fbg-Sciet-Stature-DUVERT DE LEMES LE LESSES TOURSTER.

our des

telle ou

nti/ient

RGES :

HX THE

Note to the second

Jesus-Christ ne se roomer totalement.

n' En ellet, a' n'erise politique chrètienne il n'erise politique chrètienne il n'erise politique al l'heure activations partie. Ceux que en Jésus-Christ n'enen l'en hommes et des lemmes the autres. Ils participent à la réellement et sans arrient part entière dans roope ou le parti ou'ls ont put l'orenent. La ils peurs l'orenent et se n'en con i rer Ceiui en renevant en con i rer Ceiui en recient. \* Presence et Dictore ; (supplément Pontoise), & Par Ville-l'Evéque, 75008 Paris

> LES SECTIONS POLITIES DANS L'ENTREPRIS SONT L'EXPRESSION DE LA LIBERTÉ estime le président de Paris

M. Jean Theres, norms sident de la chambre é. merce de Paris (Nerrogia) vier sur France-Line an ant les ment declared un sur sur sur lemeure politique politique un un restrate. On me pour entre de la re-St. Fun Marie de ms- hen si mi

in jons inapolitions of institution in the institutions of institutions of institution in the institution in nor rece destroy de la leur de la A CITYOTAN erene et anne erene et anne erene et anne mere et anne et ann

> L'élection au Parlement ause M. DEBRE : un proje

gereux pour l'unile car

● Le Centre indépendant (qui se réclame de la majorité prési-dentielle) a publié, jeudi 6 jan-vier, une déclaration sur la préparation des élections municipales à Paris. Il estime que « M. Michel dats aciuellement connus, celui qui présente le plus de qualités pour rassembler les formations et tendances de la majorité » et confirme « son soutien total » à l'entreprise du maire de Deauville.

# M. Marchais déplore les « positions contradictoires » de ses partenaires socialistes

Dans une conférence de presse, jeudi 8 janvier. M. Georges Marchais, secrétaire général du parti communiste, a donné le départ à une double campagne : d'une part consacrée à la . promotion liberté dans l'entreprise . pour . relever le déli - lancé par M. Giscard d'Estaing de limiter l'action militante dans les entreprises ; d'autre part sur le thème de la lutte contre la - misère -. Cette dernière action se terminera, le 12 février prochain, par la tenue de meetings dans tous les chef-lieux de département

Le secrétaire géneral a durci ses critiques contre l'action du gouvernement et contre le président de la République lui-même. évoquant tour à tour « la République des princes et des truands ». « le parti des princes, des comtes et des marquis » et » le président-châtelain ». M. Marchais, qui a affirmé que » l'anticommunisme avait reculé -, a d'autre part rejeté sur le parti socialiste la responsabilité des échecs dans la constitution de certaines listes d'union de la gauche pour les prochaines élections municipales. Il s'est dit néanmoins résolu à poursuivre son action • unitaire -. Celle-ci sera soutenue par les deux campagnes qu'entreprend le parti communiste et qui se termineront au moment où commencera la campagne officielle pour les municipales.

Evoquant au cours de sa conférence de presse la preparation des élections municipales et la constitution de listes d'union de la gauche, M. Marchais a noté la gauche, M. Marchais a note que a de s difficultés subsistent dans certaines villes de plus de trente mille habitants et dans un grand nombre de moins de trente mille du fait de l'attitude de nos partenaires socialistes ». Il a précisé:

« Nous constatons en effet ici et là des positions contradictoires que nous ne comprenons pas. » Par exemple, là où le suffrage universel a placé notre parti en tête dans toutes les élections de-puis 1972 et où le maire est so-cialiste à la suite d'une alliance avec la droite, nos partenaires refusent de laisser conduire la liste par un communiste, en invo-quant la continuité de gestion Par contre, dans d'autres, où la situation est inversée, ils récla-ment la tête de liste au nom du respect de l'accord national.

> Par exemple encore, dans cer-

> Par exemple encore, dans certaines villes, nos camarades socialistes formulent des exigences
reposant sur une supposée progression électorale de leur parti
qu'aucune élection n'a sanctionnée
alors qu'ailleurs ils refusent de
prendre en compte les résultais
électoraux qui montrent une progression réelle de notre parti.

» Evidemment, ces positions
contradictoires ne contribuent pas contradictoires ne contribuent pas à la clarié, ne contribuent pas à faire avancer les négociations car elles ne sont conformes ni à l'esprit ni à la lettre de l'accord

nano et de La Malène, c'est

bonnet blanc et blanc

bonnet ». La fédération de Paris du P.C.F. a déclaré jeudi 6 janvier, après l'annonce de la candidature de M. Michel d'Ornano dans le dix-septième arrondissement : « Au-delà des rivalités de per-sonnes et d'ambitions, les candi-datures d'Ornano et de La Malène visent surtout à permettre à chaque clan de la majorité d'avoir que cian as la majorite a avoir son pro pre candidat. Ils pou-draient ainsi créer l'illusion d'un changement possible au sein de l'actuelle majorité. Cette déma-gogie est trop grossière pour être crédible. (...) Il serait dangereux de crorre à une division de la doute oui viest au critise. Pour l'actue oui viest au critise. droite qui n'est qu'artifice. Pour reprendre une formule célèbre, on voit que d'Ornano et de La Malène, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.

« LA LETTRE DE LA NATION » : I des ministres contre des parlementaires.

La Lettre de la Nation du vendredi 7 janvier commente les candidatures de Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat à la culture dans le 15° arrondissement, et de M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche, dans la 17° avendissement le 17 arrondissement. La Lettre de la Nation écrit : a Dans quel essième politique, en vertu de quelle déontologie de gouvernement, pourrait-on imaginer que des ministres se présentent à des elections contre des parlemen-taires qui ont toujours soutenu leur gouvernement de leur vote? Il n'y a pas à Paris un seul journaliste étranger qui ne soit stupé-fait par cette affaire. » La Lettre de la Nation poursuit : • Ques-tion subsidiaire : pourquoi les mi-nistres se présentent-ils contre des gens qui votent pour eux et non pas contre ceux qui votent contre eux? Les électeurs sont les plus qualifiés pour donner la ré-

d'Ornano est, de tous les candi-

chaque parti. Il faut au contraire que chacun accepte de tenir la place que lui confere le verdict du suffrage universel. C'est la règle de la démocratie. Le secrétaire général du parti

ell ne s'agit pas, par conse-quent, dans la negociation, de l'avoir comme seul but que la poursuite des objectifs étroits de

communiste, en réponse à une question, a affirmé : « Il me semble que l'anticommunisme a reculé, et cela à travers de multiples témoignages et de jaits. » M. Marchais cite successivement les résultats des élections cantoles resultats des élections canto-nales et le record battu en 1976 des adhésions au parti, l'impor-tant courrier (1200 lettres en trois semaines) qu'il reçoit, et enfin la relance faite par la majo-rité contre le parti communiste « pour essayer de l'empêcher de partiers des les entreprises en progresser dans les entreprises ». Il conclut : « Ainsi, depuis notre ringl-deuxième congrès notam-ment, l'anticommunisme tend à

A propos de la récente diffusion à la télévision du film l'Aveu, M. Marchais affirme qu'il a reçu de a très nombreux témot-pnages remerciant la direction du P.C. d'avoir participé a cette émission », et il ajoute : « C'est un acte politique, et ca n'est pas par hasard si nous avons décidé des le début que le parti serait représenté à cette émission par un membre du bureau politique. La direction du parti parlati par la voix de mon ami Jean Kanapa.

### PARIS: pour le P.C., « d'Or- | SAINT - GERMAIN - EN - LAYE M. Péricard (R.P.R.) conduira la liste de la majorifé.

Il n'y aura pas de duel aux prochaines élections municipales à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) entre M. Jean Chastang. R.I., maire sortant, et M. Michel Péricard, conseiller général R.P.R. du canton de Saint-Germain-en-Laye-Sud. Récemment réunis à la mairie du Vésinet, les représentants départementaux des quatre formations de la majorité sentants départementaux des quatre formations de la majorité présidentielle ont arbitré la situation, après avoir estimé qu'une candidature unique était « éminemment souhaitable » pour faire face à la progression de la gauche. La majorité a donc unanimement décidé de soutenir la liste conduite par M. Michel Péricard. directeur de l'information à Radio-France, qui est apparu, au cours des derniers apparu, au cours des derniers mois, et notamment depuis son élection au conseil général, en mars 1976, comme le candidat le plus efficace.

En revanche, le même comité en revance, le meme comite de l'aison de la majorité a pris l'engagement de soutenir la candidature unique de M. Jean Chastang à l'élection cantonale partielle, qui aura lieu le 30 janvier prochain à Saint-Germain-en-Lave - Nord, pour remplacer Jean-Paul Palewski, député R.P.R., président du conseil général des Yvelines, décédé le 10 décembre

DIRECT D'USINE FABRIQUE

VÊTEMENTS PEAU « LUXE » HOMME - FEMME

**BLOUSONS - VESTES** MANTEAUX - PELISSES PEAUX LAINÉES

PRIX EXCEPTIONNELS TIMONT

14, Fbg-Saint-Honoré (8°)

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS 🛌

# TOULON : l'accord entre les formations de gauche | LILLE : le P.S. aurait la majorité absolue n'est toujours pas réalisé

LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

مكذا من الاصل

De notre correspondant

tonjours pas conclu entre les forma-tions de la gauche. Meteredi 5 janvier, M. Roger Pajardie, secrétaire national du parti socialiste, a précisé, à l'issue de la réunion du secrétarint du P.S. à Paris, que celul-ci a proposalt que l'amiral Antoine Sanguinetti condulse la liste d'union de la gauche à Toulon » aux prochaînes élections municipales.

Le secrétariat souligne qu'u il est indispensable que tout soit mis en unive pour reunir les meilleures chances de succès de la gauche dans ette ville »

cette ville s. Aussitôt Mme Danièle De March, membre du comité central et leader communiste toulonnais, à protesté contre de « telles méthodes », ajoutant : « Le respect du suffrage universel donne au parti communiste, à Toulon, la responsabilité de maire et de premier adjoint. Bien évidem-

NANTES : l'Union démocrafique brefonne présentera sa propre liste.

(De notre correspondant.) Nantes. — L'Union démocratique bretonne (organisation régionaliste militant pour un socia-lisme breton) a annoncé, mercredi isine breunt à annonce, mercreui 5 janvier, son intention de pré-senter une liste homogène lors des prochaines élections muni-cipales à Nantes. La tête de liste sera le chanteur Gilles Servat. La décision de l'U.D.B. a été prise après que les trois partis de gauche. P.S., P.C. et M.R.G. eurent refusé la participation de ses représentants à la liste commune que conduira M. Alain Chenard

Le comité central de l'U.D.B. a rappelé, mercredi, que, dans bien des communes, des accords ont été réalisés prévoyant la pré-sence de l'U.D.B. sur les listes d'union de la gauche.

• M. Guy Hermier, membre du

bureau politique du parti commu-niste, qui s'adressait, jeudi 6 jan-vier, aux dockers sur le port de Marseille, a critiqué l'attitude des Marselle, a critique l'attitude des socialistes marseillais pour les prochaines élections municipales. Après avoir souhaité que M. Gaston Defferre, maire sortant, président du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche de l'Assemblée nationale, revienne l'Assemblée nationale, revienne sur sa décision de présenter des listes U.G.S.D. (Union de la gauche socialiste et démocrate, qui rassemble socialistes et radicaux de gauche), M. Hermier a déclaré : « Qui peut croire que pour être unis demain, il faut se diviser aujourd'hui? » Il a indiqué que le parti communiste allait que le parti communiste allait proposer une nouvelle rencontre exceptionnelle aux socialistes afin d'aboutir à un accord dès le premier tour.

Toulon. - A Toulon, l'accord n'est ment, le poste de deuxlème adjoint revient au parti socialiste, et nous avons couvenu de la parité dans le arons convent de la partié dans le nombre d'adjoints entre nos partis. Un projet de contrat communal enrichi de nos contributions respec-tives était même sur le point d'être acheré. La direction nationale du parti socialiste prend donc la rev-nonschillié de remettre de carrie ponsabilité de remettre en cause l'acquis des négociations entre les partis de ganche à Toulon, » Lundi 3 janvier, le parti commu

niste avait défini sa position an cours d'une conférence de presse. Il estime que vingt-trois sièges (sur quarante-trois) doivent lui revenir. Le poste de maire, en eas de victoire, serait étenu par Mme Danièle De March, employée, trente-sept ans, et celui de premier adjoint par M. Henr. Fouchier, trente-cinq ans. ouvrier a l'arsenal de Toulon, tous deux communistes. Le P. C. souhaite éra-lement la présence sur sa liste de deux personnalités non communistes : le vice-amiral d'escadre (en retraite) An toine Sanguinetti et le ragbyman André Herrero, en-traineur du Racing-Club de Nice. Le nom de l'amiral a été effectirement prononce à diverses reprises mais l'intéressé n'a pas Jusqu'ic donné son acceptation. En ce qui concerne M. Herrero, il faisait partie du comité de patronage de Jacques Duclos aux élections présidentielles

a Nous avons décide de prendre ces deux personnalités sur le nombre de sièges revenant an parti commi niste, qui, de vingt-cinq sièges, passe ainsi à vingt-trois », a déclaré Mme De March au rours d'une conl'étence de presse.

Les demandes des socialistes por talent sur le poste de premier adjoint et sur la parité de représentation avec le P.C. Le parti socialiste estime que les conditions nécessaires à la constitution d'une liste d'union de la ganche ne sont pas encore réunies. Membre du comité central du parti communiste, suppléante du député de la quatrième circonscription, M. Philippe Giovannini. Mme De March (ancienne épouse Colonna) avait été candidate aux cantonales de sentembre 1973 dans le deuxième canton de Toulon, où elle avait été battue par M. Seguin, adjoint au maire (modéré).

● Le bureau national du Mou-rement des radicaux de gauche, rèuni mercredi 5 janvier, a constaté que « dans de trop nom-breuses communes existent des difficultés pour parvenir à un accord dans l'esprit du terte natio-nal adopté, le 28 juin, par les trois jormations de gauche ». Regrettant que ces « difficultés se produisent en particulter avec son partenaire de l'U.G.S.D. (Union de la gauche et démo-crate). le parti socialiste », le M.R.G. a réaffirmé « sa volonté d'aboutir au meilleur accord pos-sible c'est-à-dire à la constitution de listes d'union, qui permettront de l'emporter sur les listes de la droite conservatrice ».

# sur la liste d'union de la gauche

La liste d'union de la gauche Monde du 26 octobre), ainsi que que conduira, à Lille, aux élections municipales de mars pro-La liste d'union de la gauche Monde du 26 octobre), ainsi que que conduira, à Lille, aux élec-tions municipales de mars pro-M. Guy Debeyre, conseiller d'Etat chain, le maire sortant, M. Pierre Mauroy, député, membre du secrétariat national du P.S., comprendrait vingt-deux socialistes, dont seize seront élus par la section socialiste de Lille, qui se réunira samedi 8 janvier, les cinq autres candidats socialistes cinq autres candidats socialistes ètant désignés par M. Mauroy. Sur cette liste, qui comptera quarante-trois membres, figure-raient également dix représen-tants du parti communiste, dont M. Alain Bocquet, membre du comité central du P.C.F., trois radicaux de gauche et un appa-renté, quatre des cinq conseillers municipaux sortants qui apoarmunicipaux sortants qui appar-tenaient au Centre national des indèpendants et paysans (le

en service extraordinalre, ancien recteur de l'académie de Lille. A la suite de la publication de ces indications le comité de ville du P.C.F. a tenu à préciser, vendredl 7 janvier, que « les négo-cations se poursuivent entre les partenaires du programme commun, en vue d'aboutir à une liste d'union tenant compte de l'influence respective de chaque parti conformément à l'accord natio-nal ». « Dans ces circonstances, ajoutent les communistes lillois, il paraît nécessaire de préciser que les candidats de chaque formatton, de même que les person-nalités proposées par chaque parti, seront rendus publics d'un commun accord le jour venu, »

#### HAUTS-DE-SEINE : les conseillers à généraux communistes dénoncent « l'arbitraire » de la majorité.

Les conseillers généraux communistes des Hauts-de-Seine, qui détiennent seize des quarante siè-ges de l'assemblée départementale. Nanterre, a déclaré : « Dans les six derniers mois de 1976, M. Jacques Baumel, président (R.P.R.) du conseil général, a systémati-quement rejusé, en dehors des deux sessions, d'accorder toute salle aux élus communistes, les obligeant à recevoir les déléga-tions et personnalités départe-mentales dans le hall du conseil

général. »

M. Lanternier a également protesté contre le refus de la majo-rité au conseil général de « réviser un découpage électoral qui fait que le siège d'un étu communiste représente en moyenne deux fois plus d'habitants que le siège d'un étu de droite ».

● NIMES. - M. Michel Grollemund, ancien préfet du Gard, a confirme officiellement, mercredi 5 janvier, sa décision d'être can-didat à la mairie de Ni mes. Contrairement à ce qui avait été: envisagé dans un premier temps (le Monde du 13 novembre). M. Grollemund a précisé que sor intention était de ne pas « poli-tiser » sa liste, ce qui sous-entenc fiser » sa liste, ce qui sous-entend que n'y figurera pas M. Jean-Claude Servan-Schreiber, P.-D.G. de la Régie française de publicité, chef de file du R.P.R. dans le département du Gard et ancien député de Paris. La seule personnalité politique dont la participation est annoncée actuellement est M. Castelnau, conseiller général (C.D.S.).

### CHALONS-SUR-MARNE : M. Ménard (C.D.S.) ne se représentera pas.

(De noire correspondant.)

CHALONS - SUR - MARNE. — M. Michel Ménard (C.D.S.) ne sera pas candidat aux pro-chaines élections municipales à Châlons-sur-Marne (Marne) dont il est le maire. Outre les raisons 
a essentiellement personnelles » 
qu'à invoquées M. Ménard pour 
motiver sa décision, il semble 
bien que celle-ci puisse également s'expliquer par la situation difficile de la majorité dans cette ville, où la gauche a progressé lors des derniers scrutins.

La dégradation des positions de la majorité avait d'ailleurs conduit, en septembre 1973, M. Jean Degraeve (U.D.R.) à donner sa démission de maire de Chalons - sur - Marne en raison notamment d'un demi-echec lors des élections législatives de mars 1973 où M. Degraeve, blen que réélu député grâce au vote des communes rurales de sa circons-cription, avait été mis en mino-rité par son adversaire commu-niste dans sa propre ville.

La majorité est, de pius, divisée en deux formations rivales : Chaen deux formations rivales: Chalons - Renouveau, a n i m é e par MM. Bourg-Broc, conseiller général R.P.R. et Tritant, ancien président du comité local de soutien à M. Chaban-Delmas, lors de l'élection présidentielle de mai 1974, et Chalons-83, dont le leader est un conseiller municipal, M. Camus (centre gauche).

M. M.

■ Le remplacement de Louis Pradel, maire de Lyon, décédé le 27 novembre 1976, au conseil général du Rhône, donnera lieu à une élection cantonale partielle organisée les 30 janvier et 6 février prochain.



par FRANCIS DORÉ (\*)

E n'est pas en disant que la France n'est pas coupée en deux qu'on empêchera qu'elle le soit, mais en luttant contre les facteurs et les manifestations de cette cassure. C'est au succès de cette luite que doivent aller nos vœux et, par conséquent, nos efforts. Des forces d'origines diverses et souvent opposées, mais uniment rétrogrades, tentent de nous entraîner dans une nouvelle guerre sociale : souhaitons de pouvoir leur résister. Par cette résis-tance, nous les empêcherons de briser la nation et d'établir, en la brisant, leur domination au détriment de la démocratie, au détri-ment des Français, et donc de la Françe. La dictature est au bout d'un système qui ne fonctionne plus que dans la logique de la auprématle d'un groupe sur l'autre en dehors de tout consensus. Cette logique nous paraît mauvaise. Nous ne saurions ni nous y

rallier ni nous y résigner. La liberté et l'égalité, redécouvertes ensemble en cette fin de siècle dans une admirable surprise, doivent être gagnées ou défendues par une fratemité de conquête dans la diversité et la promotion des hommes, auxquelles doivent s'attacher lous ceux qui refusent les altrontements qui se préparent et, eachant — hélas i — leur caractère largement inétuctable, se soucient d'en palifer les

Les après-élections sont les nouveaux après-guerres.

La diversité est essentielle à la démocratie et à la liberté. Elle les traduit en même temps qu'elle les soutient et leur donne tout leur épanouissement. Au niveau politique, un vieux débat s'esquisse de nouveau entre les détenseurs de la représentation proportionnelle et ceux du scrutin majoritaire. Que les partisans de ce demier système veuillent blen considérer que la Constitution de 1958, modifiée en 1982, a donné à la France un régime dans lequel la répartition des pouvoirs et les garanties de la stabilité des institutions sont telles qu'elles réduisent considérablement la portée des critiques qui pouvaient être adressées à la représentation proportionnelle et qui l'étalent si légitimement sous la IV\* République.

Par ailleurs, et dans la mesure même où la représentation proportionnelle conduit les partis à affirmer leur originalité propre et non à se confondre pour s'opposer, dens des alliances qui peuvent aller contre la nature, comme dans le scrutin majoritaire, elle évite ce choc de deux France artificiallement rassemblées qui pourrait blen être fatal au régime jui-même dans l'hypothèse où l'exercice du suffrage universel, pratiqué pour l'élection du président de la République et celle des députés, donnerait des résultats contraires. représentation proportionnelle, dans une telle hypothèse, doit à la fols offrir de plus grandes facilités dans la coordination de l'action et permettre au président de la République et aux députés de mieux tenir compte de la volonté nationale dans le choix des décisions qu'ils seront amenés à prendre ultérieurement dans la durés de leur mandat respectif. Il n'est donc pas certain que la défense des institutions léguées par le général de Gaulle aille aujourd'hui de pair avec celle du scrutin majoritaire, mais il apparaît, au contraire, que la représentation proportionnelle qui traduit la diversité nationale dans son expression politique garantirait mieux ce maintien parce qu'elle en assurerait mieux la succession. C'est à cette considération pour la France qu'il apparaît désormals indispensable de s'arrêter, sans exclure les aménagements qui pourraient être rendus

Il convient évidemment de prolonger la réflexion sur la dynamique Au plan économique, par la lutte contre les monopoles et les multinationales, contre les excès de la buréaucratie et de la fiscalité, pour la protection des petites et moyennes entreprises, aussi essentielle à la démocratie économique que la protection du citoven l'est à la démocratie politique, et nous savons que les deux sont indissociables. Enfin, par l'avenement d'une véritable société de culture qui peut être définie comme le contraire de la société de consommation, par la diversité authentique de l'expression et l'engagement créateur de chacun d'entre nous, société de culture que l'homme a inventée dans l'aménagement du temps et le progrès des machines pour sembler tout à coup désemparé, ne sachant que faire de la vie qu'il a gagnée. Mais cette dynamique de la diversité sera misux assurée dans ses prolongements si elle trouve son application première dans l'organisation fondamentale de la cité, la politique ou le « pouvoir des ciefs » qui doivent être les nôtres pour un avenir

(°) Agrégé des facultés de droit, professeur à Paris-XII, secrétaire national des républicains indépendants.

LA RECHERCHE SUR LES PARTICULES

l'Europe dispose des mêmes moyens

que les États-Unis

Neuf expériences

autour de deux thèmes. Le premier est l'étude des neutrinos :
ces particules ont avec la matière
une interaction très particulère,
dite faible en raison de sa petitiesse ; bien que toujours très
faible, cette interaction augmente
rapidement avec l'énergie. Le
S.P.S. doit donc permettre d'observer beaucoup plus de réactions
qu'auparavant et les physiciens
en es pèrent des découvertes
mportantes.

L'autre thème est l'étude du

Samuel Ting ont découvert simultantment une nouvelle race de
particules, découverte qui leur, a
valu le prix Nobel en octobre
dernier. On a dénommé « charmé » ce qui distingue ces particules
des autres, et les théoriciens ont
fait de nombreuses hypothèses
sur le comportement des particules charmées. Là encore, un
gain en énergie était nécessaire
pour progresser : le S.P.S. apporte
aux Européens la possibilité de
découvertes jusqu'ici rèservées aux
accélérateurs américains. — M. A

Les expériences sur le super-synchrotron à protons (S.P.S.), que l'Organisation européenne de recherches nucléaires (CERN) a construit de Genève. commencent ce de circonférence, enterré sous la rendre di 7 innvier

frontière franco-suisse, que les protons franchissent cent mille fois par seconde. (Le Monde du 28 avril 1976.)

Au terme de plusieurs mois de réglages et de mise en place des expériences, le S.P.S. est, à partir de ce vendredi, à la disposition des nombreux groupes dont les propositions d'expériences ont été retenues.

« charme ». Trois ans out passe depuis que Burton Richter et Samuel Ting ont découvert simul-

**SCIENCES** 

super-synchrotron à protons ISP.S.), que l'Organisation

européenne de recherches nu-

cléaires (CERN) a construit

à Genève. commencent ce vendredi 7 janvier.

C'est en 1971, après de longues discussions, que fut décidée la construction, auprès du synchrotron (PS) déjà existant, dont l'énergie est de 28 GeV, d'une machine bien plus puissante dans laquelle on injecteralt les protons

laquelle on injecteralt les protons acciérés par le PS, et qui por-terait leur énergie à 400 Gev. Sous la direction du Britannique

Ces expériences, dont neuf

commencent ce jour, s'articulent autour de deux thèmes. Le pre-

mier est l'étude des neutrinos : ces particules ont avec la matière

ces particules ont avec la matière une interaction très particulière, dite faible en raison de sa petitesse; bien que toujours très faible, cette interaction augmente rapidement avec l'énergie. Le S.P.S. doit donc permettre d'observer beaucoup plus de réactions qu'auparavant et les physiciens en espèrent des découvertes importantes.

# Un système « modulé »

par GABRIEL PÉRONNET (\*)

'ACTUALITE, on le sait, donne la priorité à l'examen et à la solution du lancinant problème de l'inflation. Ce n'est pas à dire que ces urgences doivent faire oublier le problème. plus général, en un sens plus permanent, et, en tout cas, taire la recherche d'une solution véritable, je veux parier de l'équilibre de

Les radicaux, c'est bien connu, sont férus de discussions constitutionnelles. Ce n'est pas tant pour satisfaire à ces principes : c'est parce que l'échéance prochaine de notre vie politique l'appelle impérieusement que je souhalte voir remtse sur le tapis la question du nécessaire toilettage de notre Constitution. Trois points me paraissent appeler, d'urgence, une réflexion et surtout des mesures : Le mode de scrutin, la réforme des suppléances et le cumul des

La réforme de la loi électorale, au moins pour les élections législatives, apparaît, de l'avis de tous, comme la question à dénouer le plus rapidement; point n'est besoin d'insister à nouveau sur les ues de déséquillbre grave, pouvant ouvrir la voie à une crise nationale, qu'entraînerait une rupture entre les deux expressions constitutionnelles de la volonté nationale, solt, pour parier plus simplement, entre l'orientation politique majoritaire de l'Assemblée nationale et les choix fondamentaux du président de la République. La substitution à l'actuel scrutin majoritaire d'une représentation proportionnelle « modulée » des tendances n'iralt pas seulement dans le sens d'une plus grande équité ; elle nuancerait singulièrement la bipolarisation d'aujourd'hui et, permettant une distribution plus aubtile des tandances et des nuances de l'échiquier des forces politiques, elle mettrait l'exécutif en mesure de mieux dégager ces fameuses - majorités d'idées - dans lasquelles je veux voir le contenu le plus tangible de la formule « gouverner au centre » c'est-à-dire, dégager pour chaque type de problème une majorité propre à soutenir une solution d'intérêt général. Ainsi, se trouveraient réalisées les conditions d'une meilleure marge de manœuvre, d'un « jeu », d'une souplesse propre à pallier ces risques de crisé que toul le monde, aujourd'hul, est en droit de redouter.

Au regard de telles préoccupations, la question des suppléances peut paraître minime et dérisoire. Sous sa forme actuelle, elle me semble parfaitement participer à des excès de cette même bipolarisation. On l'a vu encore récemment : la préoccupation, normale et léglume des ministres ayant cessé de faire partie du gouvernement, est de retrouver le mandat que leurs électeurs leur avaient confié , elle contribue à attiser le climat d'affrontement lié par allieurs aux règles du scrutin majoritaire. La multiplication inévitable d'élections partielles entretient un climat de campagne élec-torale permanente préjudiclable à l'intensité comme à la continuité de l'effort civique qu'appellent les circonstances présentes. Une réforme minuscule, rendant à la notion de suppléance son sens strict et véritable résoudrait aisément le problème : il suffirait que les suppléants ne remplacent le député ou le sénateur devenu ministre que durant la seule période ou ces derniers prendraient part aux responsabilités gouvernementales. En recouvrant le mandat que la volonté populaire lui a confié, le parlementaire ministre pourrait éviter d'entraîner cette sollicitation des luttes partisanes que constituent inéluciablement des élections partielles. La sérénité de notre via politique y gagnerait assurément.

question du cumul des mandats. L'échéance, désormals proche de 'élection du Parlement européen au suffrage universet direct en souligne encore davantage l'acuité.

La crédibilité de l'institution ainsi rénovée serait douteuse, si ceux-là memes qui doivent la faire vivre se dispersaient entre les obligations trop diverses et situées à des niveaux de compétence et de responsabilités par trop contrastés. Je souhalte que les réflexions qui s'engageni à l'approche de cette capitale mutation fournissent l'occasion de définir, là encore, un équilibre sain ; on peut imaginer, par exemple, une timitation - flexible - des mandats permettant d'exercer tout à la fois un mandat local et un mandat national ou européen (l'association de deux types de préoccupation 'est incontestablement d'une grande salubrité) sans que la nature de l'un ou de l'autre soit forcément posée. Il importe en tout cas de ne plus éluder davantage l'examen d'une question trop longtemps

(\*) Président du parti radical-socialiste.

# **ÉDUCATION**

DANS TROIS ÉTABLISSEMENTS DE MARSEILLE

# Le chinois au lycée

De notre correspondant

Marseille. - Trois établissements secondaires de Marseille, les lycées Jean-Perrin, Marcel-Pagnol et Marseilleteyre, viennent de creer un enseignement de chinois, assure par un projesseur certifie En dehors de la région parissenne, où sir établissements ont mis l'étude du chinois cu programme ses lycées Racine, Fénelon, François-Villon, Paul-Vaiery, de Saint-Germain-en-Laye et de Montgeron — ce dernier aepuis 1967), le chinois n'est enseigné dans le secondaire qu'à Bordeaux et au lycée Mistral d'Avignon.

Le certificat d'apritude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) de chinois, créé en 1966, après la reprise des relations diplomatiques, avait débouche, cette année-la, sur la création de trois poètes de professeurs certifiés. Il faudra attendre 1974-1975 pour que trais autres postes soient créés. Deux autres l'ont été en 1975-1976, portant à huit le nombre des professeurs de chinois dans l'enseianement secondaire français.

cents Marselliais de tous ages — mais en grande majorité des lycéens — batonnent consciencieulycéens — bătonnent consciencieu-sement leurs idéogrammes, s'exer-cent à décrypter leur signification, s'efforcent de loger dans leurs gosiers que l que s - u n es des consonnes de la langue la plus parlée au monde. La demande et la curlosité ont été suffisantes pour qu'un professeur de chinois soit mis à la disposition du recsoit mis à la disposition du rec-teur de l'académie. C'est un jeune teur de l'academie. C'est un jeune professeur de vingt - trois ans. M. Philippe Kantor, frais émoulu du CAPES 1976 (1), après une année à l'Institut des langues de Pékin, précédée de quatre années à l'université de Paris-VII. qui a à l'université de Paris-VII. qui a été nommé. Il trouve à ses élèves marseillais une qualité naturelle non négligeable : cet accent qui chante et fait sourire les étrangers à la région faisant sonner les « an » et les « in », leur permet de nasaliser les voyelles chinoises aussi blen que les Pékinois.

L'originalité de l'enseignement dispensé au lycée Jean-Perrin, qui absorbe la moitié du service de M. Kantor, est de s'adresser a une quinzaine d'élèves de la classe de techniclens supérieurs, section

(1) Il y avait vingt candidats pour deux postes.

Depuis septembre 1976, deux «technico-commercial». Au rythme de quatre neures hebdo-madaires, ces futurs cadres com-merciaux s'efforcent d'acquérir des connaissances pratiques, orientées vers le développement des relations commerciales entre

des relations commerciales entre la Chine et la France.

Le lycée Jean-Perrin accueille aussi, deux fois par semalne, de 18 à 20 heures, des cours pour adultes, connés dans le cadre de la promotion sociale, principalement à des professeurs ou à des fonctionnaires

ra:

, 1.5 1.

Bes douted

5 % in 445

:2::

177 - --

発験ではなっている。

tat. -

Dags la Crausa

WE POUR US CES.

de Santa de La Caracteria de La Caracter

-----

darage to a

fonctionnaires.

Les cours donnés dans les lycées
Marcel-Pagnol (quatre heures par
semaine) et Marseilleveyre (deux
heures) sont destinés à l'initiation d'élèves de la 4° à la terminale.
L'étude de la langue chinoise.
estime M. Kantor, n'est pas plus
compliquée qu'une autre, bien que sa structure diffère totalement, Elle oblige à acquérir des réflexes différents. En revanche, l'écriture présente de sérieuses difficultés pour une pensée (et une main) occidentale, a

Il faut connaître trois mille caractères pour comprendre un texte usuel. Les élèves matseillais en possèderont de trois à quatre cents à la fin de l'année scolaire.

JEAN CONTRUCCI.

# L'UNEF lance un appel à la solidarité

l'UNEF lance un appel national à la solidarité en adressant une demande d'aide à syndicales ou politiques et a décidé d'éditer des • bons de

Mardi 4 janvier, le téléphone ne sonnait plus au siège parisien de l'UNEF Lassès du retard du règlement de leurs factures, les P.T.T. avalent débranché les lignes de l'organisation étudiante. C'est l'une des difficultés rencontrées par le délègue linancier de l'UNEF depuis plusieurs semaines : loyers impayés, imprimeurs qui refusent de reporter une nouvelle fois leurs recouvrements, dettes qui datent parfois de cino ans...

L'UNEF estime devoir trouver d'ici quelques semaines près de 250.000 F, pour faire face à ses échéances. - Le risque est sérieux, affirme M. Jean-Luc Mano, son prèsident, de devoir mettre la clé sous la porte. - La première association étudiante par le nombre (l'UNEF revendique cinquante mille adhé-rents) auralt-elle une a u s s l faible assise financière? La suppression de la subvention (le Monde du 9 novembre 1976) est-eile la seule cause de son déficit ? Pour l'exer-cice 1975-1976, l'UNEF avait obtenu de M. Jean-Pierre Soisson, alors secrétaire d'Etat aux universités, qu'une aide lui soit à nouveau accordée. Cette année-là, l'organisation avait touché 80 000 F. et 40 000 F

de = rappel =. Cette subvention étalt cependant loin de constituer le total des reve-nus de l'UNEF En 1975-1975, le responsable financier a géré un bud-get de 1 million de trancs : 260 000 F provenaient des cotisations; 400 000 F, des bénéfices des sections locales de l'UNEF (notamment par le produit des services); 150 000 F. des collectes; 100 000 F. de subventions locales (les sections locales reversent une partie de l'aide accordée par les universités, des municipalités ou des conseils géné-raux) ; 200 000 F, enfin, provenaient de recettes publicitaires.

En supprimant. l'été der- (Mme Alice Saunier-Seîté avait aussi nier, sa subvention à l'Union relusé son aide à la Fédération nationale des étudiants de nationale des étudiants de France France (UNEF, ex-Renou-veau). le secrétaire d'État vient de lancer, elle aussi, une sousaux universités a-t-il cherché cription) ne peut donc pas menacer à cétrangler l'inancièrement » — à elle seule — la « survie » de cette organisation ? C'est ce l'UNEF. D'autant que, cette année. qu'affirment les responsables ce mouvement avait initialement de l'UNEF (1), dont la élevé la barre de son budget prévisituation l'inancière est jugée sionnel à 1 400 000 F. et que le prix telle qu'elle - met en péril sa des carres UNEF a été ramené à survie -. Pour y faire face, l'automne de 15 à 3 F par an par décision de ses dirigeants.

Les responsables de l'UNEF alfirment autourd'hut que l'aide de cent cinquante organisations l'Etat devait permettre le remboursement de dettes urgentes. Mais. « le relus du secrétariat d'Etat a surtout pour but, explique encore M. Jean-Luc Mano, de nous contraindre à limiter nos dépenses de matériel, c'est-à-dire à restreindre notre impiantation ».

> Il est vrai que cette année l'argent est plus que jamais le neri de la quarre syndicale à l'université. L'UNEF, comme d'autres organisationa, se présente à trois élections : à la Mutuelle nationale des étudiants de France (M.N.E.F.), aux Centres régionaux des œuvres universitalras (CROUS) et aux consella d'université. Et l'affichage coûte cher. Mais il est probable que, dans leur volonté de démontrer les méfalts de l'attitude du secrétaire d'Etat, les dirigeants de l'UNEF tont preuve d'un alarmisme peut-être exagéré.

il reste cependant que la campagne qu'ils lancent peut servir de test pour l'UNEF et le syndicalisme étudiant. En lançant un appel national à la solidarilé, en recherchant le soutien de personnalités (des hommes politiques comme M. Plerre Maurov auraient délà répondu favorablement), en organisant, comme elle s'apprête à le faire, des collectes à la sortie des usines ou s'adressant aux enseignants, l'UNEF espère obtenir une sorte de. reconnaissance · populaire », à dé-faut de celle du secrétariat d'Etat

L'UNEF estime que la suppression de sa subvention est une atteinte aux libertés syndicales en général. Pour expliquer sa déclision. Mme Alice Saunier-Seité avait accusé l'UNEF de pratiquer le - terrorisme intellectuel et parfois physique ». L'été demier, une station périphe rique avait proposé aux deux parties de se rencontrer au cours d'un débat sur le thème du syndicalisme étudiant. Le secrétariat d'Etat n'aureit. paraît-II, jamais fait parvenir sa

PHILIPPE BOGGIO.

### pose de céder son brevet (moyen-nant redevance) à qui voudra bien l'exploiter.

Une révolution technologique dans les lessives

Le groupe chimique allemand Henkel vient de mettre su point une zéolite (1) synthétique dont l'emploi permettra, d'ici à 1950, de réduire de moitié environ tes quan-tités de phosphate naturel employées dans la fabrication des détergents et des lessines d'uses consent.

Avec le nouvel accélérateur du CERN Henkel met au point un succédané de phosphate

des lessives d'usage courant.

Ce succédané — baptisé Sasil —
se présente sous la forme d'un silicate de sodium-aluminium. Il est
bloddgradable, non toxique et saus effet sur l'environnement. Henkel RELIGION pense être en mosure d'en produire 5 000 tonnes par an des la fin de 1977.

Une bafaille à coup de millions de dollars

Depuis de très nombreuses années. les fabricants de détergents se bat-tent à coups de millions de dellars pour frouver un substitut au phos-phate accusé, à juste titre, de lavoriser la prolifération des algues dans les caux dormantes. Grandes consom-matrices d'oxygène, celles-el détral-sent peu à gen toute la faune

existante. En 1974 déjà une petite firme hollandaise, la société De Klok, avait mis au point, sans grand

l'age de spixante-dix-sept ans.

# Évêque de l'Église profestante d'Allemagne

viers » du monde : Colgate-Palmo

live, Unilever, Procter and Gamble et Henkel, ce dernier parait done avoir marque un point important. Henkel (3,9 militards de deutchemaks de chiffre d'affaires) se pro-

A. D.

LE DOCTEUR HANS LILJE EST MORT

Le docteur Hanns Lilje, ancien président de la Fédération natio-nale des études luthériennes, vient de mourir à Hanovre à avait mis an point, sans grand succès, semble-t-il, un ersatz de phosphate, le Citrex S-5, à base d'extrait de betterave fermentée. De leur côté, les groupes Mensanto (américain) et Unilever (anglo-hollandais) ont pousés activement leurs recherches et testent actuellement des zéolites synthétiques de leur cru.

Dans la bataille acharmée que se livrent les quatre grands « lessi-luires de leur cru.

(1) Silicate naturel de roches vol-caniques.

l'âge de soixante-dix-sept ans.

l'âge de soixante-dix l'un des évé
l'ame allemande, do l'Église luthéricumé, et fort counu dans is monde l'œcuménisme. Il pyait été emprisonné par les naxis en 1944 et libéré par les naxis en 1944

A. MORRISON, D. McINTYRE Psychologie sociale de l'enseignement Tome 1 : Etude des comportements enseignants et problèmes de formation Tome 2: L'enseignant en situation : relation

49 F pédagogique et communications 49 F Collection "Sciences de l'éducation". Junod

State of the Control THE RESIDENCE OF

一、カンガードコルを発する 製造機能 THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH THE RESERVE SERVER SERVER er den tr. 122 (金統)

Clarter Central of the second ・コンター代 (Spanishing K ) **不変性的 原数** e to taken is that year the THE THE STORY PART OF SHIPE THE DOMESTIC STATES AND A STATE OF The second of the second THE STATE OF THE PERSONS AS the standard de fina

いっぱかか 水 緑風機能

TO BE WITH THE RESIDEN

The comment of the state of the ार्थिक क्षेत्र के किस्स्य के किस्स्य के किस्स्य के किस्स्य किस्स्य के किस्स्य के किस्स्य के किस्स्य के किस्स्य जनकार के किस्स्य के कि THE STATE OF STATE OF STREET of the of the party of THE REST OF THE PARTY BY

· 一个一个 电流 选择 海绵

Faire sauter les ban

Aut 1972 and Unfather Belleye

多二 化等价物 描述 美多 THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE er tarveren bei eine bereicht District Country propose, as १ देश विशेष्ट्राक स्टेश्क्रेस 🚁

The special de de conf CONTRACTOR OF STREET, STREET TETE STREET THEFE TES & ARTHUR HER IN TOO GEOTOPICATE LAW PROF . ta fament prodes dams fest constitution from mordes s 612000 as 10000 Berge Des the transfer, tenues per des \* "5"5 fet + 16"E 145 ff 6181 1.00 CEG. . au erseignag Source Contract of the Contrac Quant mix elèves ses class tre CEG. is plupart flere

Seute Certif en. License des CES pour B felumer e une butaire bertier elat admis en classe de bas - Pourait prévoir que se e schlaire ne farceres per & a'e of qu'il passerait le fer de la lir le obligatorie à attendire de 10 no patiemment. Pâga de 270 Nombre des problèmes 221 Zinaires Qui se posent sujo isto;

The control of the comment of Note: Service of the service of the

**LAPIDUS** Montparnasse collection Femmes & Hommes Collection Femmes & normalistic 15ème Arrived - parking gratuit



rigouraux et ambitieux qui constitueni

leur feuille de route — sont aptes

à maîtriser la réalité qu'ils ont on

charge. Malheureusement, la forma-

prochaine réforme. On aurait pu

imaginer de commencer par là, mais

profonde dans les mœurs de l'en-seignement français, où la tradition

veut que l'on se soucle d'abord de

mettre au point de beaux textes

BRUNG FRAPPAT.

at, aur le papier, de belies

NOUVELLES PROTESTATIONS SYNDICALES

des projets, l'opinion française a fini par s'habituer à ce paradoxe : dans l'enseignement, tout va changer, ouiétude qui salsissait les parents d'élèves, il y a encore quelques années - « Qu'est-ce qu'ils vont ençore nous inventer? - - a succâdă une sorte de scepticisme tran-quille : - De toute manière, pour ce

On aurait tort de croire que le prurit de réformes est particulier à notre époque. Si l'enseignement primaire n'a guère varié dans con organisation depuis près d'un siècle. le secondaire, en revanche, a connu tant de révolutions qu'il serait fastidleux d'en énumérer les étapes. Ce qui caractérise plutôt notre temps c'est la montée de l'indifférence à l'égard des problèmes éducatifs. Il y a encore cinquante ana nul n'aurai osé mettre en doute la capacité de l'enseignement non seulement à réduire, mais à annuier les handicaps socio-culturels nes de la situation

heures) sont destinés à l'initair délèves de la 4° à la terminé L'étude de la inngue chrone estime M. Kantor, n'est pas pe compliquée qu'ure autre bien me a afructure d'illere tolaicne de serieure des relea différents. En revanche, l'évêtine de sérieuses difficulté n'avait pas tort : sans qu'il soit po conséquence de l'autre, on ne peut daire - alt accompagné le développement industriel et la croissance matériel des Français a été parallèle au développement de l'instruction

manel à la solidarile

MARSEILLE

is au lycée

itsaments secondaires de Marselle le Paris, et. Marseilleveyre, viennen &

regadi et marsements professeur centle par un professeur centle par un professeur centle par est établissements ont mis l'établissements ont mis l'établissements ont mis l'établissements de Montgeron

the Laye et de Montgeron — ce de montgeron — ce de secondaire de seconda

wast enseigne dans le secondaire que

de Avignon.

as projessorat de l'enseignement teun.

de an 1966, après la reprise des relative des relative des relative des relatives de la création de la

telle année-là. sur la création de inc

Lette annee-in. sur la creation de inc.

Il fasden attendre 1974-1975 pour le la Deux autres l'ont été en 1975-197.

In professeurs de chinois dans l'eng.

ritime de quatre heures bets merciaux s'efforcent d'acuen connaissances pratime

merciaux s'efforcent d'aquen des connaissances pratique des connaissances pratique des connaissances pratique des relations commerciais en la Chine et la France.

Le lycée Jean-Perrin acceptais deux fois par semaie 2 20 heures, des cours pe admites, connes dans le cadre e promotion sociale, principal mant à des professeurs ou à é fonctionnaires.

Les cours donnés dans les les

Marcel-Pagnol (quatre heurs per sermine) et Marcellereyre des heures) sont destinés à l'initate de la de la de la linitate

présente de sérieuses diffic

pour une pensee let une non

decidentale.

If faut connaitre trok mit caractères pour comprendre e texte usuel les éléras maralles de les éléras d

es possèderont de trois à quan ecuts à la fin de l'année stoke

JEAN CONTRUCT

re correspondant

(Mine Allee Saun at-Salte avail an refusé son side a s Famen nationale des prus ents de fitte IF NEFA, organication mozeus z wient de langer, è è ales, une se emption) he seut dont ous mezer 品 養 (新聞 \$2.00 ~ 性 x throad) FUNEF D'autant que, cere are ES MOUVETIRE: 1.21 1.295 eleve de barre de sor outret por l'autonine de 15 a 7 F de et a

Los responsacies de l'UNET é firment augusts a Tur Gara Cent. devait permettre le serie west de settes progres Ward entine du secrétarios d'Espisici pour but, explais encore # 2 Lie Mant, to that program Brighter con Committee de Tal Tiglast-à-Cole la roote fore tite?

piarteliza -· 計 est era: Due bette beim bie est prus que ampla la refin. Busines Syndical and Compa TUNEF, DOMES LEUTE OF sations, se presente a mais tions t & la Matre e nomina à éradiente de France (1927) p Control reg ont ... the market d'univers to Et and and a Bier Mas i est protes auf leur etiania de Contente a mi the Particle II. service and the service in the ser BIBYERSME DE UNETS ENERGE i reste comencent dua sua?

page of a control of the last Bud ant En langert . - gate tel ne soul et al annual 25 de la commercia de la Mau oy THEORYGISSEN OF THE PROPERTY OF test de ce de la gerraria

L'UNE ESTATE SE SECTION and the the same as as a second 44. UNEF TREE POUR BYEN THE STATE OF THE STAT

aut in them and an area Diene Le Sparette af a Etal. PHILIPPE BOGGR 1000

· l'enseignement erseignants " relation :00 tions

De projet de réforme en réforme que ça changera ....

sociale des parents.

Le peuple avait foi en l'école : il croyalt que l'instruction aiderait ses fils à sortir de la misère dès lors qu'ils quitteraient l'ignorance. Il sible de prouver que l'un soit la pas nier que le développement de l'instruction primiare, puis seconéconomique. L'amélioration du sort

#### Des doutes

Tout aliait blen entre la France et son école tant que les administrateurs, les maîtres et les élèves étaient implicitement d'accord sur la mission de celle-ci. Mais voici que depuis quelques années aux certitudes peut tout — rétablir la Justice et l'égalité — ont succédé des doutes graves. Ils ont gagne d'abord le corps enseignant, masse énorme de cinq cent milie personnes dont beaucoup ont été recrutées à la hâte et sans formation professionnelle.

Voyant faiblir is - fol - des pédsgogues à mesure que s'enflait la merger le système scolaire français, les familles se sont elles-mêmes interrogées : dans les milieux sisés et cultivé, on a tenté de sauver l'essentiel à la maison ou dans les établis-

Dans la Creuse

GREVES POUR UN C.E.G.

(De notre correspondant.) Limoges. — Les parents d'élèves du collège d'enseignement général de Bonnat (Creuse) n'ont pas envoyé leurs enfants en classe lundi 3 janvier : cette grève scolaire, soutenue notamment par la section départementale de la Fédération de l'éducation nationale (les enseignants du C.E.G. ont fait grève aussi lundi) et la Fédéragrève aussi lundi) et la Fédéra-tion départementale des syndicats d'exploitants agricoles, doit durer jusqu'à la fin de la semaine. Elle est motivée par le fait que l'administration a retardé la recons-traction du C.E.G. de Bonnat au profit de celle d'un internat à Allassac (Corrèze), placé pourtant après dans la liste des priorités.

● Les retards de paiement des enseignants. — Les sections des académies de Paris, Créteil et Ver-sailles du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES) signalent que des ensei-gnants sont victimes de « returds de paiement inadmissibles ». « Ces reseignants déclare le SNES dont de paiement inadmissibles s. a Ces enseignants, déclare le SNES, dont de très nombreur auxiliaires et surveillants, n'ont toujours pas perçu, quaire mois après la rentrée, la totalité des sommes qui leur sont dues. » Selon ce syndicat, ces retards s'expliqueraient par a l'époisement des crédits 1976 mis à la disposition des trésoremis à la disposition des trésore-ries - paieries générales », qui ne pourraient, de ce fait, assurer le paiement de diverses indemnités, dont les heures supplémentaires.

- principales responsables de l'axplosion scolaire - ont eu le sentiment d'avoir été dupées : tant de sacrifices pour un si plètre résultat l dans les milieux modestes, on en a

rabattu sur ses ambitions. L'école facteur de rétablissement de l'égalité des chances, lieu de cette égalité ? On le crovait encore, en 1963, lorsque furent créés les premiers C.E.S. (collèges d'ense ment secondaire) par Christian Fou-chet, alors ministre de l'éducation nationale, conseillé par le recteur Jean Capelle, lui-même aldé par... M. René Haby. Cette création devait représenter une date aussi imporante, aux yeux de ses auteurs, que l'instauration de la scolarité obligatoire en 1882 par Jules Ferry. Dans les deux cas, en effet, il s'agissait de sanctionner officiellement un mouvement social profond d'aspiration à l'instruction. De même que le peuple français montrait la voie avant que la loi ne légitime l'école primaire à la fin du siècle dernier, la pression exercée sur le seguerre allait conduire d'abord à la prolongation jusqu'à seize ans de la scolarité obligatoire (1959), puis à la création de collèges destinés à accueillir tous les enfants de France

Près de quinze ans après, le constat est amer ; les C.E.S. ont échoué dans leur ambition d'égaliser les chances. C'est ce que montre l'enquête du Monde de l'éducation de lanvier 1977. Réunir sous le même toit tous les enfants de France à l'issue de l'école primaire était un objectif noble et généreux. Faire sauter les citadelles jalouses qui, jusque-là, se les partageaient le plus souvent en fonction de leur niveau social était une entreprise dont les résistances qu'elle a rencontrées ont montré qu'elle était hardie. Avant 1963, en effet au terme de la deuxième ennée du cours moyen, les enfants entralent du primaire, soit dans les cours complémentaires, soit dans les premiers cycles des lycées. Le destin des uns et des autres était figé : les premiers ne tarderalent pas à quitter le système éducatif pour s'engager, sans formation professionnelle, dans la vie active, les derniers s'engageraient dans la vole royale qui mêneaux études universitaires

Faire sauter les barrières

Les rassembler sous le même toit fut une révolution institutionnelle et pédagogique, qui visalt à faire sauter les barrières de la fatalité sociale. C'est ce qu'avait proposé, avec son projet d'école moyenne, le plan, jamals appliqué, de la commission Langevin-Wallon (1947), c'est ce qu'avait encore défendu, vainement, en 1956, le ministre de l'éducation nationale, M. René Billères. Mais l'histoire devait montrer que le regroupement géographique ne suffiraît pas à annuler les inégalités socio-culturelles. Les trois sections qui furent créées dans les C.E.S. constituèrent trois mondes presque étanches : les élèves des classes de transition, tenues par des instituteurs, avalent peu de chances de « transiter » vers les filières » de type C.E.G. -, où enseignalent des sseurs de collège bivalents. Quant sux élèves des classes de type C.E.G., la plupart d'entre eux ne pouvaient pas espérer rejoindre un jour les classes nobles « de type lycée - où enseignaient des professeurs certifies.

L'échec des C.E.S. peut ainsi se résumer à une bataille perdue contre l'inégalité. Dès lors qu'un enfant était admis en classe de transition, on pouvait prévoir que sa carrière scolaire ne tarderait pas à s'achever et qu'il passeralt la fin de sa scolarité obligatoire à attendre, plus ou moins patiemment, l'âge de selze ans. Nombre des problèmes disclplinaires qui se posent aujourd'hul dans les C.E.S. s'axpilquent ainsi par le sentiment qu'éprouvent certains élèves d'être engagés aur une vole de garage dont aucun aiguil-lage ne viendra les détoumer. ,Sors d'être les perdants de la compélition scolaire, ils tont durement payer aux adultes l'obligation scolaire, qui transforme pour eux l'école en une interconflait un de ces « paumés » de l'enseignement, élève d'un C.E.S. de la banlieus parisienne, c'est la mellleure tabrique mondiale de chô-

La difficulté éprouvée par nombre de chefs d'établissement à faire travailler ensemble des enseignants de catégories différentes - de l'instituteur au certifié -- n'est qu'une des raisons de l'échec des C.E.S. Les collèges ne font que récolter les fruits de l'enseignement primeire. On peut réver d'une pédagogie unifiée de programmes réduits et d'horaires adaptés à la vie moderne : rier n'empêcherait les élèves qui débar quent en sixième d'être différents les uns des autres. Salt-on, par exem-ple, que de 5 à 20 % des élèves admis en sixième, selon les établissements, sont proches de l'analpha bétisme, c'est-à-dire qu'ils lisent sans écrit ? Dès la sixième, des élèves âgés de douze ou treize ans ont. sur le plan scolaire, deux ou trois leunes qu'eux. De nombreuses enquêtes, indiscutables, ont montré le poids de l'environnement culturel familial dans ces retards.

A ces inécalités à l'intérieur d'un même établissement s'en ajoutent d'autres, géographiques. Des études de l'Institut national de recherche si de documentation pédagooiques citées par le Monde de l'éducation ont montré que tel élève accueilli en sixième de transition dans un petite ville du Sud-Est aurait été. avec les mêmes résultats scolaires, admis en classe « de type C.E.G. dans une ville du nord de la France

Effort matériel et réflexion pédagogique

Bien plus : le collège n'est pas une institution suspendue hors du réel. Il recolt de plain fouet tous institution solide à laquelle soient confrontés des enfants aux familles éclatées, le C.E.S. est appelé sans en avoir les moyens - à devenir tout à la fois le substitut des parents défaillants, le bureau d'alde sociale et le centre de loisirs d'une cité. En lui, résonnent toutes les contradictions de l'univers environ nant. Les inégalités ne s'effacen: cell averti pourrait repérer, dans un collège, ceux qui parcourront sans et ceux qui ont hâte de s'en échapper

La suppression des « filières dans les collèges, décidée par M. Rene Haby quelques semaines après sa nomination, en 1974, au poste de ministre de l'éducation est l'un des éléments essentials de sa réforme du système éducatif. Désormals, tous les élèves de sixième seront, en principe, accueillis dans les mêmes classes, confrongnés par les mêmes enseignants C'est un pas nouveau dans la direction de l'égalité théorique. Mais qu'en sera-t-il dans la réalité ? S'il est positif de supprimer les « clastrustration et d'exclusion des élèves était très grand, il peut paraître risque - pour les plus faibles comme pour les mellleurs - de les måler Indistinctement. L'égalité au collège est la quadrature du cercle il faut renforcer les faibles - ce sera le but des enseignements de « soutlen - - sans affaiblir les forts — ce sera l'objet des séances • d'ap profondissement ». La mise au point de programmes plus réalistes et moins ambitieux va dans le sens de l'égalisation, mais elle a voulu tenis compte de la volonté de dégager des - álites -

- sans que son défenseur ose l'admettre - une - primarisation - des sacondaire. Cette orlantation corres pond à l'évolution observée de fait depuis plusieurs années sous la presqui débuta comme instituteur - en de l'enseignement traditionnel. - Les programmes seront simplifiée mais olides », a-t-li déclaré lundi 3 février à France-inter : il est difficile aux partisans de la démocratisation de le lui reprocher. Mais les principes de la réforme ne deviendront une réalité que s'ils sont appuyés sur un effort matériel et sur une réflexion pédagogique capables de mobilises les énergies des enseignants chargés de la mettre en œuvre. On en est loin : c'est la faiblesse principale de la politique de M. Haby.

La réforme Haby contient en garme

La réalité ne tarde pas à s'imposer aux réformateurs les plus ambitieux. L'école, on le sait mieux aujourd'hui. ne paut pas tout. Quel dommage que l'égalité ne puisse pas s'instituer par décret du ministre de l'éducation !

Une réforme de l'enseignement n'a de chances de modifier l'école que si les hommes - au-delà des textes

CONTRE LA SUSPENSION DES STAGES D'ENSEIGNANTS

Le ministère de l'éducation fait « des économies sordides », estime le Syndicat national des enseigne-ments de second degré (SNES, affilié à la Fédération de l'éducation nationale), après la décision de M. René Haby de suspendre, au de M. Rene Haby de Suspendre, au cours du mois de janvier, les stages de formation des enseignants (le Monde des 6 et 7 janvier). Selon le SNES, la décision du ministre, « dressant des obstacles nouveaux, en particulier pour ceux qui cherchent maigré lout à amélieure la qualité de leux tration des maîtres est toujours... la amétiorer la qualité de leur tra-vail et l'audience du service public d'éducation, aggrave les difficul-tés que ressentent aujourd'hui les enseignants et oui mettent en

cause leur santé. Le SNES rappelle que pour le second degré il demande la création d'emplois de titulaires-remplaçants et l'organisation d'une formation perma-nente des maîtres, dans le cadre des obligations normales de fonctionnement du service public ». La C.G.T., pour sa part, considere cette mesure comme « un scandole de plus qui risque d'ajouter aux difficultés de l'école, dont sont victimes les enfants de travailleurs et les maitres. La C.G.T. et ses organisations ne suuraient rester indifférentes à des mesures qui mettent en péril l'avenir de la jeunesse et de la classe ouvrière de demain.

DEMAIN SAMEDI 8 JANVIE



115,117,119,rue La Fayette PARIS 10<sup>e</sup>

PRES GARE du NORD

100, Av. Paul Doumer PARIS 16<sup>e</sup>

ANGLE RUE de la POMPE

Magasins ouverts tous les jours de 9h à 19h 30 sans interruption sauf dimanche

TED LAPIDUS Montparnasse collection Femmes & Hommes Centre commercial Maine-Montparnasse - Paris 15ème

11 rue de l'Arrivée - parking gratuit

SPORTS

# L'arsenal de Cherbourg recherche un complément à son activité traditionnelle

Cherbourg. — Assaré de-pais plus de dix ans en raison de l'importance du programme des sous-marins stratégiques, le plan de charge de l'Arsenal de Cherbourg a été brutalement compromis par la décision d'arrêter la construction du sixième sous-marin lance-missiles, l' « Inflexible », qui l'a privé de quelque sept mil-lions d'heures de travall d'ici

L'établissement, qui occupait plus de cinq mille ouvriers au 1º janvier 1976, a perdu depuis environ trois cent cinquante per-sonnes travalliant sous contrat ou sur marché de travaux. Aucune nouvelle réduction des effectifs ne serait prononcée en 1977, bien que les prévisions d'activité scient très sombres passé ce délai d'un an.

C'est pour la période 1978-1981 que l'on s'inquiète désormals à Cherbourg. L'économie risquerait en effet d'être gravement compromise si l'arsenal, qui assure à lui seul le cinquième du chiffre d'affairme du compromise du compromise du compromise du compromise du compromise de l'arte d faires du commerce local, ne trouve pas un complément de charge à son activité tradition-

En 1977, l'établissement pourra assurer le plein emploi de ses per-sonnels grâce à la poursuite des programmes en cours : lancement et achèvement du cinquième sous-marin stratégique, le *Tonnant*, achèvement des sous-marins de achevement des sous-marins de 1200 tonnes type Agosta, cons-truction du prototype des sous-marins nucléaires d'attaque et re-fonte du sous-marin expérimental Gymnote pour la mise au point du missile stratégique de la troi-sième génération, le M-4. Il n'en ira pas de même en 1978 et pen-dant les quatre ans qui précèdedant les quatre ens qui précéde-ront la mise en service de la future chaîne de refonte des sousmarins lanceurs de missiles. Mis en service à la fin de 1973, le Redoutable, le premier de la série, n'est pas attendu à Cherbourg avant la fin de l'année 1981, pour

y subir une refonte. Pendant quatre ans, les spécia-listes cherbourgeois des sous-ma-rins devront donc se contenter de poursulvre les travaux engagés sur les premiers sous-marins nucléaires d'attaque, qui n'assu-reront que quatre ou cinq millions d'heure de l'arreit d'heires de travail. Des perspec-tives semblaient s'ouvrir, par allieurs, à Cherbourg, dès la mi-1976 par la aignature d'un contrat portant sur l'exportation de deux sous-marins à propulsion classi-que de 1 200 tonnes. Mais, comme la Libye pour ses « vedettes de

De notre correspondant

Cherbourg » (le Monde du 30 décembre), l'Egypte tarde à confir-mer cette commande (environ deux millions d'heures de travail) qui, en tout état de cause, ne serait d'ailleurs pas suffisante pour assurer la bonne santé de l'établissement.

#### Un transfert d'activités

Que va-t-on faire à l'arsenal endant ces années difficiles ? Le Que va-t-on faire à l'arsenal pendant ces années difficies? Le problème préoccupe à la fois l'état-major et la délégation ministérielle pour l'armement. Celle-ci serait, dit-on, favorable au transfert à Cherbourg de l'une des deux chaînes de refonte des sous-marins classiques, actuellement réparties entre Lorient et Toulon. Ce dernier port a tiré hénéfice du passage de l'Atlantique à la Méditerranée d'une partie de l'escadre de Brest: ses activités de maintenance et de logistique vont être désormais accrues. Il est, sans doute, tentant de réaffirmer la vocation opérationnelle des d'eux principaux ports militaires français (Toulon et Brest) et d'encourager, en revanche, le regroupement des activités de construction ou de refonte au sein des bases secondaires de Lorient et de Cherbourg. Dans ce dernier port ont été étudiés et construits, entre 1857 et 1967, la plupart des sous-marins type Narval, Aréthuse et Daphné. Il est donc normal d'imaginer leur retour à l'occasion des modernisations qui permettront de les prolonger jusqu'à la date d'entrée en service des nouvelles escadrilles de sous-marins nucléaire d'attaque.

Ce transfert, que l'arsenal de Charbourg estime indigensable

Ce transfert, que l'arsenal de Cherbourg estime indispensable, pour assurer le maintien de son potentiel industriel, risque toutefois d'être mal accueilli par les équipages. Sous l'influence de leurs familles, les sous-mariniers sont devenus à leur tour exigeants en matière d'affectation. Craignant sans doute de mécontenter le personnel appelé à effectuer un grand carénage loin de la zone d'activité habituelle, l'état-major serait sensible à cet aspect du problème. Ce transfert, que l'arsenal de à cet aspect du problème.

Ce projet, qui est à la fois étudié par la marine et la direction ler que la décision de spécialiser la base a été prise en haut lleu, de même que celle de supprimer la construction déjà bien engagée du sixième sous-marin straté-

# RENÉ MOIRAND.

AÉRONAUTIQUE

L'avenir du Tupolev-144

LONDRES N'A PAS ENCORE AUTORISÉ LA SOCIÉTÉ LUCAS A NÉGOCIER AVEC LES SOVIÉ-TIQUES UNE ASSISTANCE TECH-NOLOGIQUE

Londres (U.P.I.). — Les minis-tères britanniques de la défense et du commerce n'ont pas donné à la firme Lucas Aerospace l'aude contrôle électronique d'ali-mentation en carburant destiné su supersonique compercial com-mercial soviétique Tupolev-144. merciai sovietique Tupolev-144.

Lucas Aerospace avait signé le 23 décembre 1976 un contrat avec la société commerciale d'Etat soviétique Licensintorg, sous réserve de l'autorisation du gouvernement britannique. (Le Monde du 4 ianvier.)

Mais les Américains ont fait remarquer que les réacteurs Kurznetsov du Tupolev - 144 sont les mêmes que ceux du bombar-dier soviétique désigné par l'OTAN sous le nom de code de POTAN sous le nom de code de Backfire. Londres ne prendra aucune décision avant l'examen de l'affaire par le Cocom, un organisme de contrôle des nations occidentales et du Japon, pour les exportations de matières et de produits stratégiques vers les nevs communitées.

● La firme aéronautique Haw-ker Siddeley a annoncé, mer-credi 5 janvier, qu'elle licenclers d'ici à la fin de la semaine quatre cent cinquante de ses ouvriers de son usine de Brough, dans la Vorbebirs soft le divième dans le Yorkshire, soit le dixième des effectifs. Les licenciements, souligne le constructeur britannique, sont liés au manque de nouvelles commandes du moyencourrier à réaction Trident et à l'absence d'un programme de nouvel appareil civil, — (A.F.P.)

### FOOTBALL

CHAMPIONNAT DE FRANCE

# Nantes idéalement placé pour succéder à Saint-Etienne

championnat de France de football reprendra en première division le samedi 8 janvier. Cette trève aura été diversement mise à profit selon les clubs. Ainsi, Nancy au Qatar, Nice en Tunisie, Reims à Haîti et Bordeaux au Maroc ont entrepris des tournées pour ne pas perdre

le rythme de la compétition et reserrer les liens entre équipiers. D'autres clubs ont pré-fère mettre leurs joueurs au repos pour leur permettre d'aborder les matches « retour » avec des forces nouvelles. C'est notamment le cas des Stéphanois, qui ont renoncé à un déplacement au Gabon. ceront à Nancy, à Lens, à Nantes de la première partie du cham

renommée et à leurs finances, les Stéphanois doivent la gagner cette année ou conserver leur titre national Deux taches qui appa-raissent aujourd'hui bien délicates et même pratiquement insurmon-tables s'ils veulent les mener de front avec une carrière en Coupe de France. C'est dire qu'ils devront rapidement choisir s'ils jouent ieurs dernières cartes en cham-nionnet ou s'ils misent sur leplonnat ou s'ils misent sur les coupes nationale et européenne. Le 11 janvier, les Stéphanois Le 11 janvier, les Stéphanois connaîtront leur prochain adversalre européen pour les quarts de finale (2 et 16 mars), tiré au sort entre le Bayern de Munich, Bruges, Dresde, Kiev, Moenchengladbach, Liverpool et Zurich, Entre-temps, ils auront disputé sont respectives de sept rencontres de championnat et seront probablement fixés sur leur avenir dans cette compétition. Avec huit points de retard sur Nantes, Saint-Etienne paraît irrémédiablement distancé. Jamais dans le passé un champion de France n'a accusé un tel handicap à la mi-course.

Le dernier espoir des Stéphanois repose sur le fait qu'ils disputeront onze de leurs dix-neuf matches à domicile, où ils sont invaincus depuis le 24 mars 1973, soit soixante-douze rencontres. Encore sonante-nouse renomires, sincore faudrait-il qu'ils gagnent aussi un maximum de matches à l'extérieur, où ils n'ont pas pu s'imposer une seule fois cette saison. Une nouvelle défaite à Metz, le 3 janvier, serait donc irrémédiable.

Même si les Stéphanois étaient prématurément éliminés de la course au titre, les Nantais ne course au utre, les nantais ne manquersient pas d'adversaires. Pas moins de cinq clubs peuvent raisonnablement partager leur ambition, compte tenu de leur position actuelle : Nice, Lens, Nancy, Bastia et Lyon, Nice, sixième à quatre points, est présentement le moires blen placé. mais non le moins redoutable. Les

et à Bastia.

Lens, quatrième à trois points de Nantes, bénéficiera d'un calendrier plus favorable puisqu'il accueillera Lyon, Nice, Nancy et accueille allege alle accueillera Lyon, Nice. Nancy et Saint-Etlenne. Les Nordistes auront toutefols des matches difficiles à Nantes et à Bastia des le 8 janvier. A égalité avec Leus, Nancy pourrait blen être dans les prochaines semaines le grand outsider de la compétition. Jeunes et ambitieux, à l'image de Michel Platini, les Lorrains, après un mauvais début de saison. sont invaincus depuis le 15 octobre, soit depuis neuf matches. Nancy recevra dix fois et notamment Nice, Nantes et Bastia, mais devia se Nantes et Bastia, mais devra se déplacer à Lyon, le 8 janvier, à Lens et à Saint-Etienne.

Deuxièmes à un point de Nantes, Bastia et Lyon ont, semble-t-il, mangé leur pain blanc au cours

pionnat. Les Lyonnais acmeille-ront en effet Nancy et Saint-Etienne, mais se rendront à Lens, à Nice, à Nantes et à Bastia, Les core plus difficile puisqu'ils joue-ront huit fois seulement à domi-cile où ils recevront Lens, Lyon et Nice, mals opéraront onza fois sur le continent et notamment à Nantes, à Saint-Etienne et à Nancy. Dès lors comment ne pas penser

que le titre se jouera cette année au stade Marcel-Saupin de Nantes ? Déjà leaders de la com-Nantes? Deja leaders de la com-pétition, les Nantais auront l'avan-tage d'y opèrer dix fois et, si on consulte la liste des visiteurs, on retrouve tous les candidats an titre, à l'exception de Nancy: Bastia, Lyon, Nice, Lens et Saint-Etienne.

GÉRARD ALBOUY.

# CYCLISME

# Jean-Pierre Loth : le retour aux sources

De notre envoyé spécial

Saint-Gervals. — Le premier champion de France de ski des coureurs cyclistes a été désigné à Saint-Gervals. Il s'agit de Jeanà Saint-Gervais. Il s'agit de Jean-Pierre Loth (vingt-cinq ans), qui avait effectué ses débuts profes-sionnels la saison passée dans l'équipe d'irigée par Henry Anglade. Ce jeune routier, comu pour ses qualités d'attaquant, a remporté le sialon géant très spé-cial organisé depuis 1960 sur les pistes du Betteix, une épreuve réservée aux cens du vèlo et qui réservée aux gens du velo, et qui attribue désormais un titre offi-

sixième à quatre points, est prè-sentement le moins bien placé nir en la circonstance, le 5 janvier, une victoire qui marque un retour aux sources. Skieur de Azuréens sont, en effet, invaincus depuis que Jean-Marc Guillon a pris la responsabilité de l'équipe, le 22 novembre. Les Niçois recevorat dix adversaires, dont Lyon et Saint-Etienne, mais se dépla-

Genet, Bourreau, Poulidor, Dan-guillaume et Zœtemelk.

suillaume et Zoetemeik.

Si l'essentiel est de participer, selon le vieux principe enoncé par Coubertin, on a remarqué que les anciens champions, parmi lesquels Roger Chaussabel — vainqueur de sa catégorie — Galgnard, Marinelli, Anquetil, Aimar de l'étant par l'André Ledus et l'étonnant André Leduc (soixante-douze ans) étaient deux fois plus nombreux que les cou-reurs en activité. Faut-il voir dans cette disproportion un signe formel de la décadence du cy-1 (mar) clisme français ? — J. A.

**宣集 45%** 

he sour de la Camargue

ME CO THE 15 IS IN THE PROPERTY. Banners and the second of the second the committee of the same of the same ZADI at doubless: Partie de Fos de Carres A Paris of Paris & I Mometry de la company de la On semblati outlier que le ne represente tos mime men de la Cras de Gui Carine the Aries an long on Grand setend a Comme Cer Butte la pius manure, mais

Statement of the Sus-

tradic fraction of the constitution of the con

there is becope. and of theralix plants - ---

mentalines Treat-I paissent en 3: 2: Derté dent mille : 5:525 : (tan-

moundiers cu rie combate cente poul meres poupient es pentes ou croi: un foir pre-

Table aur les hoppetites les bois de chènes et de

MTUNISIE «de Carthage aux

du 21 février au 4

PEUPLES ET CIVILISATIONS, 5, avenue de

anga de belogo Attion of the state of the stat 4.1

d storm

C AFFEC

Ani

HIPPISME. — Le prix d'Azay-le-Rideau, disputé le 6 janvier à Vincennes, et servant de sup-port au pari tierce, a été gagné par Gipsy d'Hudson, suini de Gasco et de Gary Mah. La combinaison gagnate est 13. 17, 6.



A tous les étages, dans tous les rayons; des centaines de prix exceptionnels comme au bon vieux temps.

Nappe 100 % coton imprime. Robe d'hôtessé, 82 % coton, 18 % polyamide, Drap 100 % coton imprimé. Blouson homme agneau glace. Calculatrice 8 chiffres verts. Anorak enfant, 100 % polyamide le 8 ans.

Prix normal, 551 Prix normal, 754. Prix normal, 66 k Prix normal 395 f. Prix normal, 651.

Prix normal, 1601.

Prix reclame après baisse TVA, 44,10 f. Prix réclame après baisse TVA. Prix réclame après baisse TVA, 44,10 f. Prix réclame après baisse TVA . 245 f. Prix réclame après baisse TVA. Prix réclame après baisse TVA. .108 f

Galeries Lafayette

hTVA.bale



# E FRANCE ent placé aint-Etienne

has de la compétition et ressent entre équiplers. D'autres clubs en renne inneurs au renne metre leurs joueurs au repos pour tre d'aborder les matches les forces nouvelles. C'est notames les Stéphanois, qui ont renoute?

de la premiere partie du la pionnat. Les Lyonnais aux ront en effet Nancy et à Anice, à Nances et à Bazza de la corses auront un programe core plus difficile puisqu'i ront huit fois seulement au cile cu ils recevront Len la Nice, mais opèreront our le continent et notament et notame Nantes 3 Points ency et les au-se diffi-2 des le c Lens, dans les he continent of notation Nantes, a Saint-Etiens grand Jeunes Michel

T COME

Des lors comment ne pair que le titre se jouera en es que stade Marcel Same Nantes? Délà leaders de pétition, les Manteis amonte nes un in. sont bre. soit cy recetage d'y operer dix fois a at Nice. consulte la liste des risher retrouve tous les candie-titre, à l'exception de & Bastia, Lyon, Nice, Leis es REVTA SE Nantes. Etienne. ible-t-il.

GÉRARD ALBOD

01,12

Attis\_:

# CYCLISME the : le retour aux source

notre envoyé spécial

Genet, Entire to Period guille ame to Desemble ski des designe Si l'eternit et et de tre ie Jean-Godberun procesles anders lesquels Ri der s Herry 1222211 r, cormu enuri. upni. A. Tas spcregrants - in fall from the round on epreuve ⊼ et qu.

re offifrence, 21 cheme fra . . 9 5 jan- : HIPPISHI

Rider: : operio Sar ⊖ Oscori cycllyme. cation i Paris: irraniet.









du TOURISME et des LOISIRS

# **VEUT-ON SAUVER LA CRAU?**

# LA «CAMARGUE RIVE GAUCHE» DANS LES FUMÉES DE FOS

TELUI qui ne fait que l'apercevoir à travers les vitres du rapide Paris-Marseille lance à 130 kilomètres-heure entre Arles et Marseille, ou bien d'une voiture roulant sur la route nationale 568 qui la perce de part en part, est victime d'un malentendu. Qui pourrait ressentir un coup au cœur pour cette ingrate? La Crau, pour celui qui ne voit pas pius loin que le bout de son pare-brise, en direction d'Istres, c'est ça : un désert de « caillasses », plat comme la main - altitude 0,75 mètre ! — qu'on appelle ici le « coussoul ». Cette acne géante défigure une partie de la Crau, qui s'étale en triangle à partir d'Arles jusqu'à la mer. Jupiter, dans son zèle à défendre Hercule désarmé, a eu la main un peu lourde. Les « pavés » lancés sur les ennemis du demi-dieu par le maître de l'Olympe masquent le véritable visage de cette « Camargue rive gauche ». Le visiteur pressé (ou l' « aménageur ») qui ne s'encombre pas de détails et s'en tiendrait aux généralisa-

tions hatives commettrait une erreur de jugement. Celle-là même qui a failli coûter la vie à ce « plat pays » qui ressemble à la Camargue. Pour lui, la Crau, c'est donc ca : 45 000 hectares de pierrailles rondes, sur lesquels l'œil du visiteur, pris de vertige, ne trouve soudain plus rien à quoi se raccrocher, quitte à les confondre, au loin, ces cailloux de Jupiter, avec les des immobiles de quelques-uns des cent mille moutons qui paissent dans le coussoul.

C'est là, à la base du triangle, au bord du golfe, que l'on a ancrè le Moloch : la zone industrialoportuaire (ZIP) de Fos-sur-Mer : le complexe géant qui devait à lui seul être un contrepoids de taille européenne au « triangle lourd » rhénan. Face au « désert », on nouvait donner à l'entreprise de colossales proportiona. le migrateur, au long des marais Lansac, Le Galégeon, L'Audience, d'hectares de terre vierge », prè-cisait une plaquette éditée par le Autour des mas, dont beaucoup d'avant-guerre. Il y en avait Port autonome de Marseille (1963) ont cinquante ou cent ans d'age, dix-buit, de l'embouchure du Rhône et mer les investisseurs d'arbres séculaires. Dans les parcs une poignée. Les «bious» de qui devaient donner à Fos-Marsellle son second souffle.

# Une sœur de la Camargue

En quelques années, le monstre dévors de bel appétit 60 km2 de marais et de paturage au sud de la plaine, et s'étala sur 7300 hectares. Ce premier festin terminé. on annonçait une deuxième tranche concretisée par une zone modestes comptent 300 hectares d'aménagement différée (ZAD) qui doublant sa surface, portait l'emprise de Fos. de ses darses géantes, de ses installations grondantes à l'intérieur des terres, à 20 kilomètres du rivage, jusqu'au Mas-d'Icard.

On semblait oublier que le ul ne représente pas même le quart de la Crau et qu'entre Fos et Arles, au long du Grand peu à peu, sous les coups des Rhône, s'étend la Coustière. C'est la partie la plus méconnue, mais la plus belle. Pourtant, elle n'aguiche pas le passant. Il faut la mériter. Aller à sa rencontre demande d'affronter d'invraissembiables a drailles a caboteuses et calliouteuses où plus d'une suspension a rendu l'âme. La Cous-tière de Crau ressemble — en moins fragile - à la grande sœur camarguaise, dont elle est la face émergée. Même biotope, même flore jumelle. Taureaux noirs et chevaux blancs — frères complémentaires, images inver-sées — y paissent en semi-liberté. Pius de deux mille « bious » (taureaux cocardiers ou de combat) et trois cents poulinières peuplent des pâtures où croit un foin précieux qui possède son label et est recharché sur les hippodromes d'Italie et d'Angieterre. Dans les bois de chênes et de



Dispositions du P.O.S. (plan d'occupation des sois) ; 1. Zone industrielle; 2. Campagne modifiable à terme (son classement en zone agricole protégée est demandé par les communes ; à l'intérieur de ce secteur un grisé vertical indique les zones drainées et irriguées); 3. Zone agricole protégée (drainée) 4. Zone naturelle protégée; 5. Projet administratif de réalisation d'un canai de grand gabarit et d'estension de la darse 2; 5. Contre-projet communal reliant le grand Rhône navigable au canal de Port-de-Bouc, à l'est, par le port de Fos, à l'abri d'une digue à crèer.

Nous disposons de milliers qu'enfante le Rhône, où poussent Le Cavacu, autant de noms évomentant pour attirer entre s'ordonnent des espaces boises Rhone à Mas-Thibert. Il en reste ombragés des manades, deux cent Lolo Raoux paissent au pied des mille citadins viennent chaque année, au fil des dimanches, s'initier à l'équitation aux jeux de gardians, aux courses à la cocarde qui se déroulent dans de petites arènes privées, en bois. d'aller pique-niquer sur d'im-

menses tables. Sur ces domaines, dont les olus d'un seul tenant, régnent les manadiers, seigneurs débonnaires et accueillants, souvent anciens « reioneadores y ou « cabalieros en plaza > (matadors à cheval) quì savent imposer leur loi à la bête qui les porte, comme au fauve noir qui les charge. Ils fournissent les courses libres et les corridas. Ces hommes ont vu disparaitre

bouleaux, riches en giblers, vit pousseurs et des pelleteuses, Le le sanglier, gite le rapace, s'abrite They de Roustan, Brûle-Tabac, réservoirs et des torchères de raffineries.

Alors, lorsqu'on leur a dit que

la deuxième tranche « consommerait » la moitlé (40 km 2) des plus beaux pâturages de la construites tout exprès, avant Coustière, les manadiers ont mis leur trident en travers de ces projets déraisonnables. Il se sont regroupés, ont fondé l'Association de maintenance du pays de Crau (1), et mis à sa tête un ancien ingénieur des travaux publics, pour discuter avec les techniciens, M. Gabriel Laforest également adjoint au maire de Port-de-Bouc. Ils ont rencontre les élus, les industriels de Fos, les de Marseille.

ont besoin d'espace. Mais nous aussi. Pour les «bious», il jaut a du large» (1 ha par tête). Cette plaine n'est pas un désert. Au nom du developpement industriel. on ne stérilisera pas un pays dont les traditions remontent à mêtres de Saint-Martin-de-Cran. Louis XII (1512 quand un cer- On pensait crèer, surgie du néant, tain nombre de « Pastors Nour- sur les rives d'un étang riche de rigulers o se reunitent à Arles, pour la Saint-Georges, et fonderent la «Confrerie des Gardians de Bouvine et de Rossatine» dont les manadiers sont les descendants. Certes, nous avons besoin d'acier, de pétrole, de produits chimiques. Mais les bols, les prés, les taureaux, les chevaux nous semblent au moins aussi précieux. Sur les schémas d'aménagement, des flèches inquiétantes sont pointées vers nous. On parle de créer des espaces verts a compensateurs n Fos. Ils existent et sont à son échelle. Ils s'appellent Coustière de Crau. Veut-on les raser pour planter quelques plates-bandes de pelouse anglaise, autour des hôtinents? Il faut six mois pour batir une usine. Il nous a fallu six siècles pour faire notre pays. Ne le sacrifiez pas, il ne doit pas y avoir antagonisme, mais complėmentaritė, entre nous. v

Le « combat » a duré quatre secours des défenseurs du site. Fos es una cagado» (2), dit-on entre Rhone et coussoul, comme pour se rassurer, la grande peur une fois possèe. La mode n'est Bouc, aux Salins du Relais. plus au gigantisme; on essaye de remplir les 3 400 hectares sur les 7300 que compte la première tranche. « On peut, fait remarquer M. Laforest, multiplier par 2,25 la longueur des quars utilisés, sans toucher à la Crau. »

Les arguments ont porté. Dans une lettre à M. Vincent Porelli, député, maire (P.C.) de Port-Saint-Louis-du-Rhône, M. Yves Boissereng, directeur du Port « l'impérative nécessité de contrôlet les conséquences des dévelonpements industriels et portuaires, en sauregardant l'environnement ». « Nous nous engageons, écrit-il, si nous en devenons propriétaires, à conserver dans son etat naturel la Coustière, coupure verte écologiquement indispensable, les zones de loisirs précieuses. »

Mettant à profit le coup d'arrêt de l'expansion de Fos (on reconnaît euphémiquement son « relatif échec »), la défense s'est organisée. Les mairies d'Arles et de Port-Saint-Louis, appuyées par le conseil régional, ont fait connaître leur opposition formelle à l'extension de la ZIP, au nord responsables du Port autonome de la rocade 568-A, et demandent le classement de la Coustlère en Et ils leur ont dit ceci : « Nous secteur N.C. et N.D. (préservation ne sommes pas des « passéistes ». de la nature et réservation en

20ne agricole) tout en souhaitant l'arrêt de nouvelles extensions de l'industrie lourde.

Entre temps, l'action coordon-née des élus et de l'association a fait « capoter » le projet de ZAC de l'étang des Aulnes, à 9 kilosur les rives d'un étang riche de promesses pour la pisciculture, et plaque tournante des migrateurs, une « ville-dortoir » de dix mille habitants, tous travaillant à Fos. qui aurait stérilisé le site et mas-sacré deux manades, traversées par les quatre voies d'une route de liaison avec la N 568. La ville nouvelle coupée de Saint-Martin, avait, en outre, l' « avantage o de se trouver « en sandwich » entre l'usine d'explosifs de La Dynamite et le parc de stockage de munitions de Baus

# Un « païs que vau vieure »

Un point noir demeure cependant, qui concerne le projet du Port autonome de Marseille et la liaison de Fos au Rhône, dans le cadre de l'axe mer du Nord-Méditerranée. En Crau, cela se traduirait par un canal de 106 mètres de large, qui serpenterait dans les 4,500 hectares de la zone agricole du grand plan du Bourg, ans. La conjoncture est venue au après s'être raccordé au Rhône par une écluse installée à la Tom de Parade, avoir traversé le domaine de la Porcelette et s'être raccordé enfin au canal d'Arles à

Outre le morcellement inévitable, deplorent le syndicat intercommunal Arles-Port-Saint-Louis et l'association de maintenance ce tracé a le désavantage de porla surface actuellement occupée ter préjudice à l'intégrité de terpar l'industrie et par plus de 8 rains irrigués par canaux qui obtiennent des rendements exceptionnels (40 à 50 quintaux-hectare pour le blé, 100 en mais) et représentent, en plus, un danger de « salure » des terres : le bief inférieur étant relié à la mer, les eaux de celle-ci peuvent « ressuer » sur les terres agricoles. D'autre part, le trajet retenu a l'inconvénient d'isoler Port-Saint-Louis de l'arrière-pays et de coûter le double (145 millions de francs) de celui qui, suivant le cours naturel du Rhône, passe rait au sud de Port-Saint-Louis par l'anse de Carteau pour rejoin-

> dre les darses de Fos par le golie L'heure est à nouveau à la discussion entre élus, techniciens responsables du Port autonome et association de défense. Celle-c espère une fois de plus voir le bon sens triompher. Il en va de l'avenir d'un « pais que vau vieure » (un pays qui vent vivre). JEAN CONTRUCCI.

(1) Siège : syndicat d'initiative, quai Paul-Doumer, Martigues. Tél. : 16 (81) 80-30-72. (3) Terme « technique » provençal, intraduisible en langage technocra-

# DISCIPLINES

U cours de cette année, les A prix des hôtels ne pourront être augmentés de plus de 6 % par rapport à ceux pratiqués en 1976. Les représentants de la profession ont récemment signé avec le ministère de l'économie et des finances un engagement dans ce sens, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre

Cette limitation intéresse les tarif de location des chambres, le prix des petits déjeuners, des pensions et demi-pensions, des vins, des eaux minérales et des bières. D'autre part, les hôteliers restent tenus de se conformer à la réglementaion en vigueur concernant l'affichage des prix, le classement des établissements, et doivent toujours délivrer une note.

Si l'hôtellerie sait faire contre mauvaise fortune bon cœur et sait se soumettre, bon gre mal gré, aux rigueurs du moment, la restauration, elle, n'entend pas unanimement de la même oreille les exhortations du premier mi-

En effet, un certain nombre de restaurateurs ont refusé jusqu'ici de signer avec le gouvernement un « engagement de modération » qu'une large partie de leurs confrères ont accepté de

Pour ces réfractaires, la disparition de la convention en vigueur jusqu'ici « correspond à un blocage total de toutes les prestations », et ces nouveaux accords leur semblent par conséquent restrictifs comparés à ceux que la profession entière avait signés en

Les signataires se sont, eux, engagés à ne pas augmenter de plus de 3 % le prix des « menus conseilles > et de 3,5 % celui des autres prestations lors du premier semestre 1977.

Si les récalcitrants persistent. tout laisse supposer que les controleurs des prix vont avoir fort à faire. Et que les clients qui s'insurgent déjà - le plus souvent, à juste titre - contre le montant vertigineux des additions ne sont pas au bout de leur

# ski variétés forfailt galaxie 杂 L'ALPE D'HUEZ \ \ 150 INTEL LES DEUX-ALPES 1 SERRE CHEVALIER \

# Animaux

# BIENTOT PLUS DE « SANGS FROIDS »

et aux mammifères que l'on pense. Pourtant, de nombreux reptiles et amphibiens sont aussi menacés. Notamment les plus spectaculaires d'entre eux : les crocodiles, les grandes tortues terrestres ou marines, l'énorme varan de Komodo, dont il ne subsiste qu'un millier de têtes sur de petites îles d'Indonésie.

ORSQUON évoque les sept espèces de reptiles et treite cimés par les chasseurs. La ma-

continent. Selon une enquête menée ré-

cemment dans les pays membres du Conseil de l'Europe, quarante-

animaux en péril, c'est catégories d'amphibiens sont en roquinerie est responsable pour presque toujours aux oiseaux voie de disparition sur notre une bonne part de la disparition des crocodiles, des lezards et des serpents. L'industrie de l'écaille Les causes de leur raréfaction a longtemps reposé sur les torsont multiples. Au premier rang, l'assèchement des marais et des de regarder les devantures de certaines boutiques parisiennes pour se rendre compte du tribut

ėtangs, fatal aux amphibiens, comme la destruction des haies l'est aux vipères, qui, malgré leur réputation, sont indispensables à l'équilibre écologique. De nombreux crapauds et grenouilles se font écraser sur les routes lorsqu'ils vont pondre dans les mares. Les reptiles sont également dé-

Un autre trafic concerne les reptiles et les amphibiens vivants. Pour remplir zoos, vivariums, terrariums, expositions ambi cirques, laboratoires, ces ar sont capturés en masse di régions tropicales et expédi les pays occidentaux. La lité est considérable, tant le voyage que lors de la ce qui s'ensuit. On peut, par ple, déplorer la présence salamandre géante de Chi Jardin des plantes de Pa

il existe même des manteaux en

python (et à col de renard).

méridionale en vendent des centaines de milliers de spécimens chaque année. Et le sort des grenouilles n'est guère plus enviable : quarante-sept millions en ont été exportées entre 1968 et 1970 par tues marines. Il suffit d'ailleurs . un seul pays européen ! La plupart des grenouilles consommées sur les tables françaises sont originaires de Yougoslavie et de que les reptiles paient à la mode : Hongrie.

JEAN-JACQUES BARLOY.

5, avenue de l'Opéra, Paris

VOYAGE CULTUREL LA TUNISIE «de Carthage aux oasis de Gabès»

du 21 février au 4 mars 1977 Avec M. Monique LAJEUNESSE, Conférencière des Musées Nationaux, ancienne Elève de l'Ecole du Louvre, attachée au Musée des Arts Décoratifs

Envoi sur simple demande d'une notice détaillée PEUPLES ET CIVILISATIONS, 5, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS Licence d'Etat 309 A



domaine skiable et des prix spéciaux pour la période de Janvier HOTEL COURCHENEIGE"NN Tél (79) 08.02.59 Forfait 6 jours

à partir de 600 F

| rariums, expositions amboliantes,<br>cirques, laboratoires, ces animaux<br>sont capturés en masse dans les<br>régions tropicales et expédiés vers<br>les pays occidentaux. La morta- | ALLIANCE EI<br>DE L'A                                                                                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lité est considérable, tant durant<br>le voyage que lors de la captivité                                                                                                             | -CARNAVAL DE RIO                                                                                                                                   | DU 13 AU 25 FÉVRIER 7                                         |
| qui s'ensuit. On peut, par exem-<br>ple, déplorer la présence d'une<br>salamandre géante de Chine au                                                                                 | Transport seed: 3,188 F A.R Hitch CASTRO ALV<br>Hitch PANEMA: 5,200 F (Aétoles) - Hitch REC (T                                                     | HOM: 5.700 F (texts)                                          |
| Jardin des plantes de Paris et<br>celle de serpents et de crocodiles<br>dans les cirques qui se produlaent                                                                           | •CARNAVAL D'HAÏT<br>DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS                                                                                                        | 77/                                                           |
| actuellement dans la capitale.  La tortue grecque, qui est                                                                                                                           | Transport seel : 2.690 F. A.R. Hötel PLAZA : 3.790 F. (1° catégorie) Hötel OLDFTSON : 4.250 F. Oane)                                               | Adresse                                                       |
| l'espèce couramment vendue en<br>Europe, est massivement importée                                                                                                                    | HABITATION LECLERC : 6.850 F (grand love)                                                                                                          | Code Postal                                                   |
| d'Afrique du Nord. Il en va de<br>même de la tortue d'Hermann,<br>qui lui ressemble comme une<br>sœur. Certains pays d'Europe                                                        | ALLIANCE EUROPÉENNE DE L'AIR<br>4, rue de l'Echelle - 75001 Paris<br>3 bis, rue de Vaugirard - 75006 Paris<br>7él. : 260.74.93 & 44.69 - 325.76,25 | Ville désire recevoir gratuitement votre brochure. Lic. A 744 |

# **PARIS** LONDRES **EN CAR PULLMAN**

Pour l'Angleterre prenez l'Hoverlloyd



# 2 départs par jour de Paris.

- 40 minutes de traversée.
- Emission des billets et départ des cars Hoverlloyd. 24, rue de Saint-Quentin 75010 - Paris, Tel. 607.50.61
- Service Bruxelles-Londres: Haveriloyd Centre International Rogier. Rue de Brabant 3 - Bruxelles. Tel. 219.02.25.

"HOVERLLOYD

Brochures, horaires et réservations: 723,73,05



Code postal Desire recevoir gratuitement une brochure HOVERLLOYD. A retourner à Hoverfow

Hoverport International - 62106 Calais

# **TOURISME**

# ANNECY PROTÈGE LE SEMNOZ

en raison du coût élevé du dénei-

gement, que le conseil général

de la Haute-Savoie ne souhaitait

immobilière d'Annecy déposa un projet de construction « adapté

selon ses promoteurs, que vingt

hectares sur les vingt mille que

e vide humain » aux portes d'une

agglomération concentrationnaire, surtout quand l'aménagement du

territoire prévoit le doublement

du nombre des résidences secon-daires », était l'un des arguments

pas prendre à sa charge.

ES pentes du Semnoz dement, la société d'équipement ont de l'espace à offrir connut des difficultés financières « L ont de l'espace à offrir mais pas à vendre. > Ce sont les maires des communes riversines du lac d'Annecy qui parient. Située à quelques minutes du centre d'Annecy, cette petite montagne a été, jusqu'ici, miraculeusement épargnée par l'urba-nisation. On l'a laissée presque intacte, alors que l'agglomération annecienne, qui compte aujourd'hui près de cent mille habitants. ne cesse de s'étendre et que les bords du lac sont « investis » par les résidences secondaires.

Converts de forêts, les alpages du Semnoz, fort convoltés par les promoteurs, n'apparaissent qu'audelà de quinze cents mètres d'al-titude et s'élèvent jusqu'à mille sept centa D'ici, le panorama est certainement l'un des plus besux des Aipes. D'un coup d'œil, on embrasse la Vanoise, le massif du Mont-Blanc, les Alpes suisses. Lieu de promenade l'été - la route n'est jamais déneigée l'hiver, — cette montagne fut équipée en 1966 de trois téléskis. Rapi-

Au Koweit

CHAMBRES A QUAL

trente-neuf chambres - et quel-

nuit et les multiples services ins-

Le navire-hôtel sers « intégré »

à la capitale de manière défini-

tive, et un architecte paysagiste

C'est a pour transformer en

producteur de revenus un blen

nactif », comme l'a indiqué

M. Ralph M. Starke, vice-prési-

dent du groupe Marriott, que cette solution a été choisie, Elle

offre en outre l'avantage de

« répondre d'une manière excep-

tionnellement rapide à une de

mande urgente... », a-t-11 ajouté.

Récemment, le gouvernement

iranien avait fait l'acquisition de

deux navires italiens, le Raffaello

et le Michelangelo, semble-t-li dans un but identique (le Monde

Le France ne pourrait-il pas, à son tour, si sa taille et son

prix ne font pas peur à d'éven-

tuels acquéreurs, trouver dans l'hôtellerie « fixe » une nouvelle

du 14 décembre 1976).

crits au programme.

vingt-dix appartements.

< Détruire quinze années d'efforts >

Les communés, propriétaires de

la plus grande partie des terrains

favoris des promoteurs.

et de la forêt recouvrant le Semnoz, décidèrent de s'associer « pour conserver à destination publique son sommet ». Une longue bataille s'engages entre le syndicat de protection et d'aménagement du Semnoz et les quelques proprié-taires du terrain situé sur la calotte de la montagne. Le préfet de Haute-Savole prit, le 2 mai HOTEL que le groupe améri-cain Marriott Hotels se pro-1973, un arrêté de déclaration pose d'ouvrir à Koweit au d'utilité publique portant sur les cours de cette année sera le pre-700 hectares du sommet du Semmier de la chaîne à être... un navira En effet, c'est le Stellanoz, qui devait cependant être annulé, le 7 avril 1976, par le tri-Polaris, bateau de croisière et propriété de la Sun Line Cruises, une filiale de la Marriott Corpobunal administratif de Grenoble. pour insuffisance de motifs. Et le ministère de l'équipement n'a pas ration, qui abritera les deux cent fait appel de cette décision, estimant que d'autres mesures admi-nistratives pourraient défendre le que seize appartements de grand luxe, — le restaurant, la boite de Semnoz contre les constructions

cédure d'expropriation, les deux principaux propriétaires des terrains ont aussitöt tenté leur remodèlera les deux hectares et chance et lancé un projet de lotisdemi du terrain avoisinant, de sement. Des écriteaux ont été façon à en faire une luxueuse zone de loisirs où tennis, centre plantés sur les bords de la route de santé, piscines, boutiques, bars trouveront place, ainsi que quatre- offres d'acheteurs ont affiné aussitõt. Allait-on laisser bradei le Semnoz comme l'affirmaient tant d'Anneciens attachés à cette montagne miraculeusement conservée dans son état naturel. et accepter l'installation de rési-dences secondaires dans un site aujourd'hui libre de toute construction et entièrement ouvert au public?

N'étant plus soumis à une pro-

Réaliser des lotissements sur cette montagne, c'était risquer de détauire les efforts faits depuis quinze ans pour sauver le lac d'Annecy de la pollution. En effet, le Semnos est un véritable « château d'eau » qui se déverse directement dans le lac après avoir traversé un massif calcaire. « Il est d'un intérêt public évident d'assurer la protection du Semnoz en ne prévoyant que des équipements d'accueil collectifs et en écartant les lotissements privés rêvés par

quelques promoteurs immo-biliers », déclare M° Charles Bosson, sénateur et vice-président du conseil général de Haute-Savoie.

Pour faire obstacle au projet immobilier envisagé au Semnoz, Parallèlement, une agence le préfet de Haute-Savoie, le syndicat intercommunal de protection et d'aménagement du Semnoz au site » et totalisant quatre mille et les maires des communes in-lits. Cet ensemble n'aurait occupé, téressées à sa préservation ont téressées à sa préservation ont décidé de demander le classement de la majeure partie du massif compte cette montagne, « Le en réserve naturelle, la constitu-Semnoz ne dott pas demeurer un tion d'un « groupement d'urbanisme » (dans le cadre de ce groupement serait étudlé un plan d'occupation des sols intercommo. nal, qui classerait en « zone non urbanisable a la majeure partie du massif, lui assurant une protection efficace), la déclaration d'une prézone d'aménagement différé (ZAD) pour l'acquisition des terrains utiles à divers équipements et enfin, l'intervention éventuelle de la Safer pour racheter les zones d'alpage qui pourraient être mises en vente. Ainsi, des mesures administratives efficaces ont été prises d'urgence pour écarter définitivement les amanœuvres spéculatives » de plusieurs promo-

> Si toutes les communes situées dans le piémont du Semnoz sont d'accord pour faire obstacle à toute construction nouvelle, elles s'opposent cependant sur le projet futur « d'aménagement » de cette montagne, Certaines accusent le syndicat communal de ne a vouloir y installer que des poubelles et des bancs publics et de n'entre-prendre que la réalisation de sentiers ». Les plus petites communes craignent que ce massif ne soit définitivement « gelé » et qu'il ne serve à terme que de « poumon d'air » pour le « grand Annecy » qui pourrait atteindre les deux cent mille habitants.

Ces petites agglomérations, qui possèdent des sites skiables au Semnoz, souhaltent installer des remontées mécaniques sur les terrains qui leur appartiennent. C'est le cas de la petite commune de Leschaux (112 habitants), prodépartementale du Semnoz et les priétaire de 300 hectares au sommet du Semnoz. « Pourquoi n'équiperions-nous pas en téléskis ces quelques combes? » demande son maire. A-t-on maintenant peur d'une mécanisation de cette montagne? « Le Semnoz doit rester un centre de tourisme local et régional l'été et un grand stade de neige l'hiver, sans autre équipement de superstructures que des bâtiments d'accueil de jour. iant pour les skieurs alpins que, surtout, pour les skieurs de fond », declare M. Bosson.

> Le Semnoz a été sauvé. Il reste maintenant à l'aménager sans le détruire. Certains n'hésitent pas aujourd'hui à dire que « l'activité pastorale devrait constituer la tolle de fond de l'organisation de ce massif ». L'avenir dira qui l'emportera, de la raison ou de l'appat du gain.

> > CLAUDE FRANCILLON.

# Orly-bars

ES premières impressions que parçoivent de la France les voyageurs étrangers ont bien souvent pour cadre un aéroport. Caet là aussi qu'ils feront leurs adieux au pays et aux amis qu'ils laisseront. On devrait donc s'appliquer à donner, à l'arrivée comme au départ, le sentiment que nos visiteurs sont les bienvenus, quand ils débarquent, el qu'on souhaite, au moment où ils nous quittent, les

Or il semble qu'à Orly certains responsables des bars se tont une idée toute différente de leur tonction. Ainsi, le dimenche 2 janvier, accompagnent des parents, qui s'envolaient pour l'île de la Réunion, l'ai pu constater, tant au bat du premier qu'au bar-saion de the du troisième étage à l'enseigne de « La Corbellle », que le personnel s'appliquait plutôt à décourager les gens apparemment décides à - boire le coup de l'étrier - comme on dit chez les hussards.

A - La Corbeille -, treize tables étalent occupées par des consor mateurs en instance de départ. Six tables, séparées des autres par une rangée de plantes vertes, étaient libres et recouvertes de nappes. Un groupe lit mine de s'y installer. Le garçon intervint. Bien qu'aucun couvert n'y soit dressé, il explique avec une éconemie de paroles qui relevait du style télégraphique qu'on ne servait pas de consomma-

Ainsi renvoyés, les clients descendirent à l'étage des départs, où se trouve, près de la librairie, un autre bar pourvu de tables ordinaires el de quéridons haut perchés autour desquels on paul s'assagir aut des tabourets. L'un de ces guéridons était vacant, la famille assoittée s'apprêtait à en prendre possession quand le serveur se précipita : Non. c'est fini », dil-il, et, jouant les déménageurs, it s'empara du guéridon puls des tabourets qu'il transporta hors de l'enceinte de la buvette. Puis il se mit en faction, comme un épagneul breton à l'arrêt, pour s'emparer des guéridons dès que ceux-ci se trouvaient libérés. Il n'osa pas toutelois retirar les sièges de dessous le séant

La quatuor errant ainsi privé de point d'ancrage envisages alors une percée vers le comptoir devant lequel se serraient bon nombre d'étrangers quand une table ordinaire se trouva libre. Heureux de s'installer entin, les clients — car il s'agissait bien de clients au sens commercial du terme - durent attendre dix minutes qu'un jeune homme à la mine rentrognée veuille bien enlever les reliefs du précédent service et donner un coup de torchon au Formica squillé. Quand les voyageurs s'avisèrent de passer commande, une autre

surprise les attendait. « Allez chercher vos consommations au comptoir », leur dit calègoriquement le garçon. Il était 20 heures 15 et l'aéroport ne terme qu'à minuit. L'un des consommateurs se dévous et revint bientôt nanti de trois verres de Coca-Cola (impossible d'avoir une tranche de citron) et d'une bouteille de bière Carisberg. Il me montra l'addition : 18,60 francs. Elle portait en outre cette heureuse tormula : - Service 15% inclus ... ce qui fit sourire tout la monde. Pendant ce temps, la voix mélodieuse de l'hôtesse de service

distillait des informations sur le ton confidentiel que l'on prend dans les boudoirs. La jeune speakerine ignoralt sans doute qu'au bar ceux qui l'écoutaient avaient les pieds dans les mégals et les détritus et ne devalent qu'à leur achamement de vider enfin un verre entre amis dans une ambiance qui rappeleit deventage l'asile de nuit que

Les sarvices de l'Aéroport de Paris, qui s'appliquent à faciliter les déplacements des voyageurs et dont les hôtesses charmantes ne manquent ni de patience ni d'initiatives, sont, côté restauration, assez le concessionnaire qu'ils ont choist : le Co internationale des wagons-lits, laquelle semble, dans la circonstance, avoir vraiment raté le train...

MAURICE DENUZIÈRE.

#### GESTES FAITS ET

● Le Touquet - Southampton par avion. — Le British Island Airways ouvrira le 1° avril une laison aérienne Le Touquet-Southampton. Durant les deux premiers mois d'exploitation, la fréquence des vols sera de quatre fréquence des vols sera de quatre aller et retour par semaine. A compter du 1° juin, la liaison deviendra quotidienne.

• 1976, année record pour le tourisme israélien. -- 795 000 per-sonnes ont visité Israél entre le le janvier et le 31 décembre 1976, soit 20 % de plus qu'au cours de l'année précédente.

● Le Sikkim entrouvre ses portes. - En 1977, les touristes pourront se rendre au Sikkim, l'ancien royaume himalayen devenu Etat membre de l'Union indienne depuis mai 1975. Tontelois, le pays n'acceptera dans un premier temps, que de petits groupes de dix à vingt touristes, qui, une fois munis d'un viss, pourront visiter Gangtok, la capitale, et la vallée de Zougri. Mais les zones proches de la frontière de la Chine resteront interdites.

TOURISME UNIQUE EN FRANCE. Allemagne PRANKFURT II. ETAIT UNE FOIS \* N.N. Bos Fré-déric-Mistral - Tél. : (34) 95-33-85 gars centrals « Wissemhüttenplats 85-83-39. 28 » Tél. 1949/811/230571 TX 04-12808. NICE (Alpes-Maritimes) Italie MONTEGROTTO LA SOUE + LE THERMALE CUITE sans médicament
HOTEL GARDEN TERME \*\*
003949-85085 t.d. 41322
HOTEL CRISTALLO TERME \*\*
003949-78377
I 38036 Montegrotto/Abano
(Padous)
Maisons de première classe dans un
grand pare. Cures et médecin dans la
maison. Piscines thermales couvertes
té découvertes (35 °). Tennis. Goil.
Direction : le propriétaire. AROSA (Grisons)



frejus plage

HOTEL DE LA MALMAISON \*\*\*
48, bd Victor-Hugo (93) 87-52-56,
50 chambres Baina Télé. Mini Bar.
Radio. Luconorisées. - RESTAURANT
QUALITE - SALONS.

Paris

MONTPARNABBE

COURCHEVEL 1850

HOTEL LITTER\*\*\*\* Paris (6\*), 9, rus Littré, tél. 222-71-74, Télez 270-557 Holivic, 120 chambres, Garage, Sémic, Maria administration Meno administration:
EOTEL VICTORIA PALACE \*\*\*\*
Paris (\*\*), 8, rue Blaise-Desgotte, tél.
548-50-60, Télez 270-557 Holivic. 120
chambres. Restgurant. Garage.

Montagne

Le « NEW SCLARIUM », tictel \*\*\* NN, offre un séjour grand luis d'une semaine en pension complète à \$90 F pour fanvier, mars, avril. Placine, suns, gymnass. Excellente cuisine. Table de hors-d'œuvre, grillades au

LE SAUZE 04400 . Alpes du Sud cle Dahus \*\*\* NN. Altitude mètres. Près des pistes, piscine lèt. saunes. Basten, d'altique

HOTEL VALBANA, 1º catégorie. Une semaine forfaltaire de ski dés 520 P.R. Piscine couverte. Télez 74232.

CRANS-MONTANA Valais CH Jacances, détente et aid à l'hôte REAU-SITE à l'ambiance familiale, ns soignée, petit bar. Conditions tageuses. Pam. Bonvin, tél. 19-41/27413312.

VALAIS Forfait ski de fond « avec le patron s du 3-1 au 20-3 (sauf 6-2 au 20-2), tél. 19-41 26 4 12 07 HOTEL, DU GLA-CIER, 1938 CHAMPEZ LAC Valsis, Panaion complète ? jours JSS F (ac-

**NE MANQUEZ PAS** le tourisme français à la MAISON DE LA CHIMIE 28 bis, rue St-Dominique - 75007 Paris les 15, 16 et 17 JANVIER de 10 h 30 à 18 h 30 ●14 sailes de cinéma non-stop 35 offices de tourisme et cies aériennes 520 m<sup>2</sup> d'exposition des voyages et de nombreux cadeaux à gagner des milliers de documents touristiques Cette annonce tiendra lieu d'invitation à l'entrée



N vieux winds Market

THE PERSON A PERSON ASSET IN SHIP THE PERSON NAMED IN A THE PARTY A PLANTER STATE 5.000 - 5 THE MAKE SAIL A MEN 439mm ... A AMARIA The Burgan

TO ME PERSON in mer ern El THE WAY A MILE W minutes die State 1998 Burn ·- :: 42 98 94 98 Legent pressing 1 M. 19401 5 CHICAGO AND THE TOTAL ------化甘油 粒 河等

A utilises Al 100 x 20 8 80 72.5 % F Carlo and orthographic pro-11.00 want per little bisk Tropic See more rainere est l

---

<u>بر جر ا</u>

ngaro

| Bildonore 255.45 - 2

Article Article 5

PARIS 2

the sous is marque

de des mantesex de des conscients des conscients de conscient de conscient

SONIA RYKIEL »

d'attrenue entre :

SONIA RYKIEL C.

the too litige et effet

Male clientele prejud

an intrêts des parties,

ité consers des parries.

litible à la conneissance

de malification

RECONNAIT

· Antones >

la modèles créés

induspetion

· Intella

The Committee of ALC: NO BUT 1 1 2 4 4 W TOP TO BEST OF 1700 A. 14 CONTRACT TO SAFE 7 2 1122 10 12 A in the second in this was have 

TT 4776

3 /4 (**1887) (1986)** a dan arang p<del>ad</del> A fabri peg<del>alap</del>i

<u>Mode</u> C 4555, 450c टाओर इस्से देवित

i w www.

to programme

172338 GF 188 itilitzen: Alen: 744774 W The Contract of the Contract o Carpentens : Water Autom S. A 254 W Tan: destant Liefte de de im de matche mbien, finner 100 A er unterdie

:೮೫ನ್ ನಿವ್ಯ **ತರಿ**ಗ in think r क्षा के का का विकास Tara di Mie atticam The Page 178 Paritti Maria ments tropse בייים מנו בייים - ...... Qui

10% à 50% jusc

Revillon

40, rue La Boerie, Paris

# '-bars

1 souvent pour cadre un aéroport. Ces 1. Souvent pour cause et aux amus quit. Cr. appliquer à donner, à l'arrivée comme. nos visitaurs sont les bienvenus comme ite, su moment où its nous quittent le

certains responsables des bars se lor ur fonction. Ainsi, le dimarche 2 ienne, il 6 envoisient pour l'île de le Réune, il 6 envoisient pour l'air harestan Réune. ar du premier qu'eu par-salon de n is de «La Corbeille », que la persona ger les gens apparemment décidés omme on dit chez les hussards. ables étalent occupées par des consog d. Six tables, séparées des duires pa d. Six toures, ou recouveries de nage. alier. Le garçon Intervin:, Bien qu'aucon aner, Le yeigen deconomie de peok ine do,ou ue serveit bay de coulouse

descandirent à l'ét≡ge des départs, e an autre bar pourvu de fables ordinaire autour desquels on peut s'acceur sa pridons était vecant. La famille acsoille ession quand le sarveur se précipite puant les déménageurs, il s'empara d qu'il transporta nors de l'enceine de faction, comme un épagneul bienon à foridons des que ceux-or se frouvait retirer les sièges de descous la seur

Nó de point d'anorage em sages ett devant lequel se sere and con noming denaire so ficure fore. Haufelk ca cit. : il d'agissait bien de premis au seu attendre dix minutes au'an journe homme bien enlever les reliers du précéses achon eu Formica acu. 😹 serent de passer commence, une este

therefer you consent at the at the t 10 garçan. Il était 11 teans 15 e y. L'un des concommateurs le deux verres de Copa-Colo imposso de dans ta bouteille de Siere Carissey dita s. Elle porteit en outre tette terrene Seul ce qui fit courtes con e mas a mélodiasse de l'aireas de tent a ton confidential due on prate and ine ignoralt sans down to a to the sede dens les megans et les de-memons de viden entre un larre me

de Paris, qui s'ess cuerr e cole. raidt dant fes hatssier inimereile addirec, sort, bits remain in the matte cults off pipe . Temaste inguella comble, da o o committe

reopela's davantinge is the recommendation

. MAURICE DESCRIBE |

# GESTES

● Ze Sièhe Armuni portica — En 170 minus pourrent se manne is ille devenu Etat diament is its indianne dobile Die telesa, le pave numbryo de un premier times the design हार्ड्यास्ट देश थे.ड . ".... ११ ११ व qui une for mone in a pourent to the pourent to the Date of the tale, et la valle le Inn. L de la China reliction dess

IQUE EN FRANCE E MANQUEZ PAS



ie français DE LA CHIMIE

17 JANVIER 0 à 18 h 30

on-stop et cies geriennes mbreux cadeaux a gagner

nents touristiques lien q, junitation a Leopage

mique due à la guerre, la porce-isine est en pleine expansion, depuis les années 50, les métiers d'art pu'elle implique sont eux en constante régression. Ils vivent dans l'artisanat, en se déformant. Autre paradoxe : la production industrielle gagne un peu chaque jour sur la production semi-industrielle et artisa-

maîtres verriers se plaignent aussi de ne plus trouver de bons compagnons pour exercer la tech-

# emanuel ungaro

SOLDES Mode

2 avenue montaigne 256.27.70 25 fg saint-honoré 266.45.70

La Société Antonella 37 bis, rue du Sentier PARIS (2°) RECONNAIT yendu sous la marque < Antonelia >

vestes, des mante des écharpes reproduisant taines des caractéristique des modèles créés par Mme < SONIA RYKIEL >

Une transaction étant intervenue entre : Mane SONIA RYKIEL et

qui met fin qu litige et afin d'éviter une confusion dans l'esprit de la clientèle préjudiciable aux Intérêts des parties, il a été convesu de porter ce qui précède à la connaissance

# **Brocante**

# Du vieux dans les nouveaux livres

UX Gobelins, à Beauvais, à Aubusson, des mains prestigieuses ont écrit l'histoire de la tapisserie. En marge de copies de mauvaise qualité, quelques artistes contemporains ont brillamment illustré l'art de la tapisserie, qui est en train de renaître : en effet, certains jeunes font preuve d'un réel enthousiasme à son égard. Mais, où et

De même la dentelle dont le destin reposait entre les mains habiles, mais fatiguées, de quelques dentellières âgées, a quel-ques chances de survivre. Une aide de l'administration a per-mis la création de nouveaux conservatoires, d'ateliers, d'écoles. En 1970, il n'y avait plus, à l'école d'Alencon, qu'une seule candidate au métier de dentellière, et en 1972 il n'y en avait plus aucune. Les apprenties étalent trois en 1976. En 1977, les dentellières feront partie de la fonction publique et seront ré-munérées par l'Etat, qui achè-tera le produit de leur travail pour l'Elysée, les cadeaux diplomatiques, l'Assemblée nationale... Cet effort devrait permettre au lèbre point d'Alençon de sur-

Loin du travail à la chaine, les

nique du soufflage, qui n'a guère changé depuis son invention, peu avant l'ère chrétienne. La jeunesse semble ignorer ce secteur. Cependant, ici et là, des isolés réapprennent à souffler, à graver, à tailler le verre à l'ancienne.

Si les feuges s'intéressent peu à tous ces métiers d'art en voie de disparition, c'est souvent par manque d'information. La coll tion Redécouvrir les métiers d'art (Hachette, 36 F le volume). préfacée par Emmanuel Le Roy Ladurie, brosse pour chaque sujet (tapisserie, dentelle, porcelaine, verrerie; à paraître ; fac-ture d'orgue, lutherie) un panorama utile et fort bien conçu de tous les problèmes ayant trait à ces métlers d'art. A chaque fois l'ouvrage, après un brei histori-que, définit les gestes et les techniques du métler et sa situation actuelle. Une partle importante de chaque volume est consacrée à l'aspect pratique : où apprendre, où acheter, où voir ? Comment entretenir, restaurer? Comment reconnaître? Une liste des écoles appropriées, des diplômes, un exique et une bibliographie complétent chaque volume.

# Si, après la grave crise écono- A utiliser avec précaution...

Depuis la publication, fin 1973, du premier Argus des objets et des meubles anciens (éditions Balland), la collection s'est considérablement enrichie. Ainsi, après Argus de la peinture et Argus des armes, ont été récemment édités Argus des meubles (115 F), Argus des tapis (115 F). Arque de l'argenterie (95 F). Sont en préparaion un Argus des porcelaines et des faïences et un Argus des vins. Inspirée du Lyle Official Anti-

que (dont le tirage moyen est, en Grande-Bretagne, de cent mille exemplaires), cette collection se propose, à partir d'un nanorama. des prix pratiqués sur le marché, d'établir une cote moyenne. La tache est difficile et risque parfois de conduire le chineur sur une fausse voie. En effet, un objet ancien, quel qu'il soit, à nul autre pareil, a ses propres caractéristiques. Son état, la façon dont il a été restauré, voire endommagé par le temps, un simple détail qui n'apparaît pas aux yeux du profane, peuvent changer considéra-blement sa valeur. Dès lors, comment donner une cote moyenne? Il nous semble qu'un tel argus est à manipuler avec précaution lorsqu'on n'est pas très averti. En revanche, la multiplicité des reproductions et la diversité des modèles sélectionnés pour chaque catégorie d'objets donnent à cette collection sa vrale valeur, celle d'un catalogue susceptible de guider utilement l'amateur dans ses identifications. Les prix .proposés sont à prendre en considération avec besucoup de circonspection, Certes, ils ont été enregistrés au cours de grandes ventes de l'année, mais il convient encore d'y ajouter les frais légaux (16 %, jusqu'à 6 000 F; 11,5 %, de 6000 F à 20000 F: 10 %

L'achat d'un tanis est considéré

comme un bon placement, puls-

que, en dix ans, les prix sont passés de 1 à 5, et que le marché s'est considérablement développé. Si l'Argus des meubles propose seulement une longue série de reproductions, accompagnées de légendes assez détaillées, l'Argus des tavis constitue une nomenclature de tous les types de tapis classés par pays avec, à chaque fois, une page d'introduction et une carte relatives au pays d'origine. Mais, là encore, donner un prix précis paraît bien téméraire compte tenu des facteurs de qualité des dessins et des couleurs de l'usure, des dimensions... Quant au principe des reproductions en noir et blanc — la couleur majorerait le prix de revient de l'ouvrage dans des proportions qui en rendraient la commercialisation quasi impossible - il est discutable. Au point que l'éditeur s'est senti obligé d'ajouter un avertissement destiné à préciser pourquoi certaines photographies manquent de contraste et de net-

Plus flatteuses sont les reproductions d'obiets en argent. Mais, là encore, la qualité de l'objet dépendant beaucoup de la finesse d'exécution, de l'harmonie, des proportions, de la netteté des poinçons et de la notoriété du maître orièvre, les prix ne peu-vent être donnés qu'à titre d'indication, bien que tous aient été enregistrés au cours de ventes, dont les références sont précisées.

ELVIRE VALOIS.

# Maison

# Elles piquent pour vous

nier inventalt une a machine à coudre » pour alléger les travaux d'aiguille de sa mère, conturière à facon. Au fil des décennies, la machine d'abord mécanique, puis électrique, - passa du point noué au point droit, plus solide. Depuis 1954, les machines savent aussi faire un point « zigzag », conture en ligne brisée permettant les surfilages et les piques des tissus synthétiques et élastiques.

مكذا من الاصل

Aujourd'hui, cent cinquante ans après son invention, la machine à coudre accède à l'automatisation et peut pratiquement exécuter tous les points de couture et de broderie. Mais ces apparells sophis-tiqués coûtent très cher et, pour en amortir le prix, il faut qu'une femme s'en serve couramment pour faire ses vêtements (d'où une économie de plus de 60 % sur le « prêt-à-porter ») et ceux de ses enfants. Les prix et le choix des tissus d'ameublement et. désormais, de ceux destinés au linge de maison - incitent à faire également soi-même rideaux, dessus de lit, coussins et même nappes et draps.

#### Viser juste

Avant de se laisser tenter par l'achat d'une machine à coudre, il faut faire le point... de ses ambitions : couture occasionnelle ou réalisation saisonnière de mode ? La revue 50 millions de consommateurs (nº 71, novembre 1976), dans une enquête sur les machines simples zigzag, préco-

nisalt de ne pas surestimer ses besoins en couture. C'est une précaution raisonnable, mais il ne faut pas non plus se priver des performances réelles des nouvelles machines automatiques (1), si le budget le permet et si le rythme et la variété des travaux de couture le justifient. Manufrance vient de sortir une

machine automatique, l' « Omnia M 12 », légère, présentée dans une mallette dont il suffit de rabattre les parois pour former un plan detravail. A bras libre (utile pour les emmanchures et bas de pantalon), elle exécute les principaux points de couture (1350 F). Nouvelle machine simple et automatique, la « Pfaff 294-1 » est à plateau, donc sans bras libre, et

réalise tous les points utilitaires. Il faut essayer l'appareil soi-mê-(1850 F environ). Facilité d'emploi aussi avec la « Coraline » de Cosson dont tous les points sont réglables par un seul bouton sélecteur ; elle permet de faire les boutonnières sans tourner le tissu (2490 F à bras libre, toujours plus cher qu'à plateau).

#### Savoir s'en servir

La dernière génération des machines à coudre est dotée de perfectionnements qui facilitent leur utilisation : enfliage simplifle, plus de blocage du fil et, surtout, régulateur de vitesse électronique assurant une force de piquage constante, quelle que soit l'épaisseur du tissu (c Pfaff n° 1222-E 2, 2950 F, et « Bernina-Nova », diffusée par Thimonnier, 2950 F), et pled à double entrainement, empêchant le décalage des tissus en cas d'assemblage sans bâti (: Pfaff : citée ci-dessus, et « Futura » Singer, 4 690 F). Ces deux machines « haut de gamme » ont leurs principaux points visualisés sur un clavier mande par touches.

Qu'il s'agisse d'une de ces machines super-automatiques ou d'un modèle plus simple, il faut apprendre à s'en servir. Une démonstration ne suffit pas : la vendeuse fait miroiter de multiples possibilités de broderie, dont on ne se servira presque jamai

me, se faire expliquer tous les points et lire, sur place, la brochure d'emploi pour être sûre de blen comprendre tous les termes et figures. Se faire préciser aussi l'étendue de la garantie et l'efficacité du service après-vente, puis comparer les performances des diverses machines et leurs

Deux fabricants incitent les femmes à utiliser toutes les possibilités de leurs apparells. Pfaff propose ainsi à ses clientes un e passeport conture > qui com-prend, moyennant 60 F, deux séances de perfectionnement (en plus de l'initiation de base), vingtquatre fiches de couture et une c assurance tous risques » de la machine pendant un an, en complément de la garantie usuelle. Singer a ouvert, au 68, rue de Rennes à Paris, une boutique où sont donnés des cours gratuits d'initiation à la couture et de décoration (pour apprendre à faire voilages, dessus de lits, cous-sins) et des leçons payantes de couture sur les machines les plus perfectionnées qu'i permettront d'en tirer le maximum de profit.

JANY AUJAME

(1) Machines dans lesquelles plu-sieurs cames, commandant les dif-fèrents points, sont incorporées et utilisables pur simple positionnement d'un bouton de sèlection.

#### SOPHIE ET SES BONHEURS

TNE nouvelle boutlone. l'enseigne e les Bonheurs de Sophie », égaye la rue de Bourgogne d'un choix de matières douces, dans des har-monies de couleurs qui font rêver de soirées au coin du feu. En tissage épais, réalisé en Provence, ce sont des conssins bruns ou blancs et une euveloppe de grand pouf rectangu-Berthod, des couvre-lits de tons pastels, des coussins et des châles de coloris flammés. Les soles peintes par Trystram depannesux muraux og abat-jou (à partir de 85 F), montés sur des pieds de lampes créés par

Jacques Gautier, en résine

la main, se plantent dans des gros bougeoirs de bois tourpé. Pour un petit cadean d'amitié, un sachet de tisane de Pro-vence est glissé dans une enveloppe tricotée, 20 F. Venus du bout du monde, volci des conssins brodés, en Côte-d'Ivoire, de scènes de village, et, de Pondi-chéry (très exactement de l'Ashram de Shri-Aurobindo), des tissus imprimés présentés en moueboirs, foulards et panneaux muraux. Un coin de la boutique est réservé à de loneues tenues a saut-du-lit » -- qui gues tenues a sant-du-lit » — qui iront parl'aftement aussi pour des soiries paisibles, — simples de formes, mais qui constituent l'un des bonhenrs de Sophie à

★ Les Bonheurs de Sophie, 8. rue de Bourgogne, 75007

# DRAPS DE SATIN 12 COLORIS DE RÊVE

en yente chez

Presque Ben Genre 34, Champs Élysées, Paris 8

correspondance, même adresse

Tarifs et échantillons sur demande



# MAILLOTS EN HIVER

ces d'hiver marchent bien et se tournent plus volontiers vers les soleils exotiques et vers les hateaux de croisières, encore que celles-ci aient acquis une clien-tèle restreinte mais fidèle. Les expéditions sportives — safari photo ou chasse — requièrent un équipement spécifique, q u'on trouve sickment à l'and

trouve aisément à Paris. Si la majorité des touristes de l'hiver se contentent généralement d'excursions se suffisant de lunettes de soleil et des chaussures de marche, légères et confor-tables, l'impératif de bagages ne dépassant pas 20 kilos demeure constant, d'où le succès des légers ensembles lavables, des costumes non doublés pour hommes, tricots et des chemisettes pour le couple. Et un maillot de bain, les hôtels maghrébins et les clubs africains comprenant tous

une piscine ou le sable d'une Parmi les spécialistes de vête-ments tropicaux, M. Manuel offre un choix de cotons classiques, au masculin comme au fé-minin, qui conviendront aux

tenues de dîner un peu habiliées, et robes qu'on pourra reporter sandales et des sacs. plus tard sur la Côte d'Azur. Franck & Fils prévoit une

augmentation d'environ 10 % en maillots de baln et tenues de croisière, à telle enseigne que les vitrines de ski de printemps présentent aussi des éléments de plage, en teintes claires. Et comme les stations de sports d'hiver se sont mises elles aussi à la piscine, on y voit les nouveaux maillots destinés aux femmes qui aiment nager en une-pièce comme à celles qui souhaitent bronzer discrètement. Les deux-pièces se coordonneront avec des robes aux imprimés chatoyants

Les Galeries Lafavette mettent en place les premiers maillots de bain, les longues robes en éponge et les accessoires de croisière. Au Printemps, les maillots et les modèles de plage viennent d'être rassemblés dans une boutique « Soleil exotique ». Un tour d'horizon de ce que sera la mode estivale : des deux-pièces, des soutiens-gorge assortis à des pa-

ANS atteindre le succès de chasseurs d'images comme aux réos, un grand choix de cafetans, adeptes de l' « après-safari », des accessoires noir et or (dont ces d'hiver marchent hien tenues de d'iner un seu babillée. des visières en coton enduit), des

> Les Trois Quartiers développent leurs ventes de maillots en hiver avec une demande constante. Erès reste l'une des boutiques les plus spécialisées dans les tenues de croisière entièrement coordonnées, vendues en éléments sépa-rables, dans une palette variée de coloris exclusifs. Ingrid Rouge, la subtile créa-

> trice de Candide, oriente ses recherches vers des modèles qui devienment tour à tou, robes à danser ou robes d'intérieur, voire chemises de nuit, selon les accessoires. Les élégantes qui s'habillent ici portent, en effet, des fourreaux souples en biais, à grand volant soulignant un décolleté plongeant avec un boa en plumes d'autruche. Comme on utilise pour tous ces ensembles des tissus parfaitement lavables séchant vite sur un cintre, elles deviennent idéales en

NATHALIE MONT-SERVAN. \* M. Manuel : 16, rue La Boéti \* Erès : 2, rue Tronchet, (8°).

\* Candide : 4, rue Miromesm



LES PLUS SOMPTUEUSES

**TAPISSERIES** 

pour créer sur vos murs un décor de luxe raffiné

Si vous désirez antichir le décor de votre intérieur, choisissez une magnifique tapissarie de style, patinée à l'ancienne, réalisée dans l'esprit même des traditions séculaires ne seu couvre moderne finement tissée et signée à la main par l'ariste, firrées tentes prêtes à étre pasées. L'élégance des motifs et la symphosis de leurs couleurs apparterent catte chaleureuse intimité qui donne une r—Bon à retourner à : CHristal Gallery — àme aux intérieurs.

11, rue Comte F. Gastaldi - MC MONACO 11, rue Comte F. Gastaldi - MC MONACO

Phos de 30 pièces (à partir de 290 F) vens sont présentées dans neure neuveau catalogue qui yous est effert sans engagement. If wous stiffit

Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre cataloque en couleurs sur vos spiendides collections de tapis ries. Ci-joint 3,40 F en timbres pour participer aux frais.

10% à 50% jusqu'au 31 janvier.

Revillon Fourrures



40, rue La Boétie, Paris 8º-44, rue du Dragon, Paris 6º

# Chombert

Solde ses modèles de collection

du mardi 4 au mercredi 12 Janvier

422, rue Saint-Honoré 75008 Paris Tél. 260 72 00 (angle rue Royale)

i igisirs

changements capitaux. En quoi consiste donc la faori-

A numismatique nous a d'un disque de métal spécialement préparé — le flan — les sur deux matrices, les coins monétaires. La technique monétaire se divise donc en trois stades très différents : la préparation des coins et la frappe proprement dite. C'est surtout ce dernier aspect technique que rious tacherons d'évoquer. La frappe utilise, comme son nom l'indique, la percussion comme moyen de transmission de l'énergie. Le monnayeur grec ou romain disposait d'un coin inférieur fiche ment, ou par l'intermédiaire de tensilles); de sa main libre il tenait un marteau avec leggel il frappait sur le coin supérieur. Parfois les deux coins, inférieur et supérieur, étalent liés pour former un outil ayant l'aspect d'une tenaille : une fresque de Pompéi daté d'environ 80 avant Jésus-Christ représente des ouvriets monnayeurs - sous la forme d'amours ailés! - battant monnaie à l'aide d'un marteau. d'une enclume et d'une tenaille

#### Schwab et son balancier

On s'est souvent demandé comment un procédé aussi rudimentaire permettait d'obtenir une pièces de l'épaisseur des sesterces cation d'une monnaie? Il s'agit de bronze romains ou des têtra- de coutume de graver le portrait deux coins monétaires, puis on d'imprimer sur les deux faces drachmes d'argent grec. La rè- (face) sur le coin supérieur. A imprime un mouvement de rota-

d'une part le génie des graveurs de coins dans l'Antiquité, d'autre part la préparation spéciale des flans de métal, qui, juste devant la frappe, étaient ramollis par chauffage.

Il est intéressant de signaler que si les coins étaient gravés à la perfection, ils n'en étalent pas pour autant très solides et pouvaient se briser rapidement au cours d'une émission. On regravait alors des coins au même type monétaire, mais la main ne redonnant jamais deux fois le même résultat, les pièces obtenues étaient légèrement différentes de celles issues des premiers coins : cela explique l'extraordinaire individualité - impensable de nos zième siècle représentant l'activité jours - des monnaies antiques. car les exemplaires que nous retrouvous ne proviennent que très rarement d'une même paire de coins. Quel charme alors pour le collectionneur que de suivre les changements de style, que d'arriver même à repérer les changements de graveur dans la production d'un atelier monétaire qui a mille ans!

coin inférieur s'appelle « pile » et muni à ses extrémités de deux le coin supérieur « trousseau », ce masses métalliques, c'est le baqui nous donne l'étymologie de lancier proprement dit. Sous la quasi-perfection dans la frappe de l'expression « pile ou face », car, partie inférieure de la vis on prédurant une certaine période, il fut sente le flan encastré dans les

ponse n'est pas simple, mais deux cette époque, les flans métal- tion au balancier, ce mouvement éléments sont sûrement à retenir : liques sont si minees que la gra- fait descendre la vis jusqu'au vure d'un côté de la monnaie (par exemple la croix, motif frèquent des revers) vient transparatire sur l'autre côté sous l'effet de la percussion. Les outils-de monnayage, toujours très simples, sont attestés par de nombreuses sources iconographiques - les monnales elles-mêmes, - comme ces derniers d'argent de Louis le Pieux ou de Charles le Gros du neuvième siècle représentant deux coins et deux marteaux, ou la sculpture avec un chapiteau du onzième siècle de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, où l'on voit un monnayeur à l'ouvrage. L'estampe enfin, et plus tardivement, avec de nombreuses gravures du sei-

La première révolution technique survient enfin vers 1550, avec l'invention en Allemagne du balancier. C'est à Augsbourg qu'un orfèvre du nom de Marx Schwab met au point un procèdé révolutionnaire de monnayage ; le principe du balancier monétaire est simple : un bâti métalfonctionné voilà plus de deux lique comporte à son sommet un écrou dans lequel peut tourner Au Moyen Age, la frappe au une vis. Dans la tête de la vis marteau demeure inchangée. Le est encastré un bras horizontal

d'ateliers monétaires.

moment où sa partie inférieure vient percuter le coin monétaire supérieur.

Ce procédé présentait non seulement l'avantage d'augmenter les cadences de production mais encore celui d'améliorer considérablement la qualité des pièces frappées : on pouvait enfin obtenir des monnaies au contour régulier qui ne seraient pas susceptibles d'être « rognées » par les fraudeurs.

#### La Monnaie du Moulin

Le rol de France Henri II, conscient de l'importance de cette découverte, envoya à Augsbourg une mission pour en négocier l'achat. Un nouvel atelier monétaire, La Monnaie du Moulin fut alors installe à Paris sous la direction d'Aubin Olivier. Ce dernier réalisa des frappes de qualité exceptionnelle, grâce à sa propre maîtrise technique et grâce au talent du graveur génial Marc Bechot. Mais la supériorité même des résultats obtenus suscita la jalousie de l'ancienne Monnaie de Paris, qui, après des années de lutte, finit par l'emporter. La Monnaie du moulin, tréée en 1551, disparut presque complètement en 1585, époque à laquelle elle fut condamnée à ne frapper que des plèces de plaisir, des jetons, des médailles et des pièces de cui-

Il fallut attendre Jean Warin

pour que triomphe à nouveau, et cette fois définitivement, le balancier. Ce grand artiste graveur et monnayeur, assura la suprématie de la frappe au balancier sur la frappe au marteau et fit entrer. en 1660 (plus de cent ans après leur invention!), les balanciers à la Monnaie de Paris.

La dernière révolution technique à affecter la frappe monétaire fut le remplacement de l'énergie humaine utilisée à mettre en œuvre le balancier par l'énergie de machines à vapeur, puis par l'énergie électrique. Cette révolution fut, en fait, une évolution qui, depuis 1861 jusqu'à nos jours, fit apparaître successivement le « balancier à friction » mû par un moteur à vapeur, puis par un moteur électrique et, enfin, la presse hydrau-lique à vis, dernière née d'une technologie qui repose toujours sur la percussion des coins monétaires par une vis, tout comme au selzième siècle.

Si l'histoire se répète et si nous voulons jouer à la « numismatique-fiction », on peut penser qu'il nous faudra peut-être attendre encore mille cinq cents ans pour trouver une nouvelle technique de frappe, puisque la frappe à la vie existe seulement depuis un demi-millenaire et que la frappe au marteau a duré environ deux mille ans. Les numismates d'après-demain le verront blen... si la monnale encore...

ALAIN WEIL

Jeux

### LTURES.S.

### ACCOUNTY KARPOV SOUVER

| ACCOUNTY COLUMN | ACCOUNTY | ACC

NOTES

a) La principale continuation des
Noirs, supérieure à 7..., d5; 8. Cè5,
De8 (et non 8..., c5; 9. é4 | n1 8...,
Cb-d7; 9. cxd5, éxd5; 10. Da4 | ni
8..., Cé4; 9. cxd5, éxd5; 10. Da4 | ni
8..., Cé4; 9. cxd5, éxd5; 10. Cyé8,
dxé4; 11. Dc2, f5; 12. Fé2, Os6;
13. Ta-cl1; 9. cxd5, éxd5; 10.
Fe5, 65; 11. Ta-cl comme à 7...,
Dc8; 8. b3, d5; 9. cxd5, éxd5;
10. Fb2, Cb-d7; 11. Tc1, Dd8; 12. Cé5.
A déconseiller est 7..., c5 à causa de
8. d5!

b) Les lignes de jeu 8. Cx44, Fx44; 9. C41, Fxg2; 18. Cxg2, d5 et 8. Fd2, d5 ont une tendance égalisatrice. c) Si 8..., 15 est peu recommanda-ble à cause de 9. Cés I, par contre, la suite peu jouée 8..., dis parait ac-ceptable : 9. C×d5, C×q3 I; 10. D×c3, F×d5; 11. Pf4, c5 on 9. C×64,

# LES QUARTS DE FINALE DU TOURNOI DES CANDIDATS

L'ancien champion du monde Robert Fischer a renonce à entre-prendre la reconquête de son titre. Il n'a, en effet, pas confirmé avant le 1" janvier, date limite, sa participation au Tournoi des candidats. C'est le Soviétique Boris Spasski qui prendra sa

Les quarts de finale du Tournoi des candidats, qui désignera le challenger du champion du monde, le Soviétique Anatole Karpov, doivent être disputés avant le 1<sup>ee</sup> avril prochain. Ils opposeront les Soviétiques Kortchnoi (actuellement réfugié aux Pays-Bast et Petrossian le aux Pays-Bast et Petrossian le aux Pays-Bas) et Petrossian, le Danois Larsen et le Hongrois Portisch, le Soviètique Poluga-jerski et le Brésilien Mecking, le Soviètique Spasski et le Tché-coslovaque Hort.

h) Ou bien 11. Dc2, Cb-d?: 12. Cc5 (ou aussi 12. b3 et 13. Fb2). Fxg5; 13. Fxb7, Tb8: 14. Fxg5, Dxg5; 15. Fc6, De7 (Ivkov - Parma, 1964). A considérer est la pression sur la plon de exercée par 11. Ff4, Cb-d?: 12. dxc5. Cxc5. selon Thal.

12. dxc5, Cxc5, selon Thal.

1) Quelques roudes précédentes, le champion du monde jous contre Petrossian 11..., Cd7 et tomba dans une fin de partie inférieure après 12. fb2, Cf6: 13. d5, 65; 14. Cxc5; dxc5; 15. d6!, Fxc2; 16. Dxc6!, Te8; 17. dxc6, Dxc7; 18. Dxc7, Txc7; 19. Rxc2, Txc2; 20. Fxc6, gxc6; 21. Tc7! Une iongue et pénible défense lui permit in extremis d'obtenir la nuilité (cf. n° 688). Cette expérience lui ayant servi de leçon, il adopte ici la suite la plus simple.

1) Rchapper sur d4 serait fautif mpie. f) Bohanger sur d4 serait fautif n raison de la faiblesse du plon dé.

k) Ou 13. Dd2, Ca6 avec un jeu commode pour les Noirs (Ivkov-Kortschnol, Olympiade de 1968). commode pour les Noirs (lykovKortschnol, Olympiade de 1968).

1) En fin comnaissem, Karpov chnisit la stratégie la plus subtile, le
plan résultant de l'avance 14..., és
présentant des inconvénients, comme
le montre la partie PolugaievalyGulko du même championnat; 15.
d5 1, Cd4: 16. Fxd4:, cxd4: 17. Fh3,
g6: 18. a4. Fzq; 19. a5 1, bxd5:
20. Txa5. f5: 21. Cd2. Fg8: 22. c5:,
fxé4; 23. Fxc8. Taxc8: 24. Cxé4;
dxc5: 25. d6, Df7; 26. Dc4!,
Dxc4: 27. bxc4. Tr-d2: 28. Txa7,
Tc6: 29. Tb1, Tcxd6: 30. Cxd6.
Txd6: 31. Tb8+, et les Blancs gagnérent la finale.

m) L'avanir de la partie qui s'engage, à l'assis de la phase initiale,
après la formeture du centre, est
clairement dessiné: suivant la transformation du jeu en est-indianne,
les Noirs doivent tenter de passer
sur l'aile - B; les lois de l'équilibre
des forces impliquent que les Blancs
prement l'initiative sur l'aile - D.

n) Lé C doit revenir en bloqueur
sur é3 via c2.

n) Le C doit revenir en bloquen sur é3 vis c2. o) Le signal de l'attaque.

p) Le blocage 25. h4 demandais du sang-frold: par exemple, 25..., Rh7: 28. Rf2. Tg8: 27. Td-c11. Tg6: 28. D x g7 +. Tg8xg7: 29. Tc3 et 30. Fh3. q) Et non 27. gxh4?. Dh6!. r) Metace 29... h×g3+.
s) Les Noirs out progressé rapidement. Devant la menace 30...,

ODOUL Garde-meubles

aa) En zugswang total Si 46. The. TXBB; 47. DXBS. FXG4. Léchange du C bloqueur ôte au B blanc son seul défenseur. ub) Manace 48... Dd1+; 49. Tél.

Dd4+.

ac) La remarquable inflitration de
la D règle tapidement ce long combat positionnel. Entre autres
menaces, surgit \$2..., Fxç4.

ad) Si 54. Tr3, 63. Dans cette position désespérée, les Blancs perdent
à la pendule. Une magnifique partie
du champion du monde, vainqueur
de ce championnat de l'U.R.S.S.

ETUDE L. MITROPHANOV ET E. POGOSSIANTZ



BLANCS (3): Rf7, Cd6, Pa6. NOIRS (6): Rb8, Fa5 et f5, Chl. Pd2 et g4. Les Blancs jouent et gagnent.

SOLUTION DE LETUDE N° 694

V. DOCLOV, 1974

(Blancs: Ra2 Dal, Fh5, Fh4 Noirs: Rh7, Dh5, Fa4, Pa5. Le joueur qui a le trait gagna)

L. Fg6+!, Rg3; 2. Fff+, Rh7; 3. Db1+, Rg7; 4. Dh2+, Rh7; 5. Fg6+!, Rg3; 6. Dh8+, Rg7; 7. D65+, Rg3; 8. D46+, Rg7; 9. Df7+, Rh6; 10. Fd3! jet non 10. F44?, Dg7; 11. Df4+, Rh6; 12. Ff3+, Rg6; 13. Dxa4, Df7+ nulle), Dg7; 11. Df4+, Rh5; 12. F62+, Rg6; 13. Dxa4, et les Blancs gagnent. agnent.
La position étant symétrique, les Noirs, avec le trait, gagneraient de la même manière par L. Fb3+!

CLAUDE LEMOINE.

bridge Nº 688

# ASSURANCE SUR LE MORT

Il fallait bien manier la cou-leur du mort pour trouver la façon d'assurer ce chelem qui avait été chuté à la table. Cachez soigneusement les mains d'Est et prend et ne donne plus qu'un Si Est ne journit pas, Sud prend avec le roi de trèfle et rejoue trèfle. Ouest doit mettre le valet de trèfle pris par l'2s. Il suffit alors de rejouer le 10 de trèfle d'Ouest.



Ann. : S. donneur. E.-O. vuln. Ouest Nord passe 2 4 passe 6 Sud 1SA 3 ♥ Est Ouest entame son doubleton à

cour et, su troisième tour d'atout, Est fournit le roi que Sud prend de l'as. Comment Sud peut-il gagner le PETIT CHELEM A CEUR contre toute défense ? Réponse :

Cette donne est un excellent exercice, car, après le troisième coup d'atout, le chelem est sur table contre toute distribution ! Voici la solution de Brun : le déclarant doit monter au mort par

a En jait, precise P. Brun, le déclarant a été tenté, après l'en-tame, de couper deux piques avant de jaire tomber le roi de cœur. sans se rendre compte que ces deux coupes étaient inuites en

l'as de carreau et jouer le 10 de trèfle afin... d'assurer le contrat ! Si Est journit un honneur, Sud

UN ÉTONNANT MESSAGE

cas de maurais partage. »

pour altranchir les trefles.

Si Est fournit petit, Sud fait

la double impasse et le chelem est gagné si elle réussit. Cepen-dant, si Ouest prend, il est en

msin, et tout ce qu'il jonera don-nera le contrat, notamment tre-

fle, car tous les trèfles s'affran-

chiront. (Si au contraire, Ouest choisit de contre-attaquer pique ou carreau, il livrera une levée, et le déclarant trouvera la dou-

zième levée en coupant un trèfle s'ils sont 4-1).

cas de bon partage à trèlle et rendaient le chelem infaisable en

Le jeu de défense est un jeu d'équipe, et le meilleur joueur sera souvent celul qui facilitera la tâche du partenaire, comme dans cette donne présentée par

l'expert anglais Kelsey. ₩ A D V 9 7 4 3 . D964

**▲**532 **♥**1065 ♦ D 10952 ♠ R D V 10 9 8 6 ♥ 2 ♦ R V 3

Ann.: O. don. Pers. vuln. Puest Nord Est Sud asse 1 \ 2 \ 4 \ -Ouest passe Ouest entame le valet de trèfle pour la dame du mort. Est fournit le roi, puis il tire l'as de trèfie et rejoue le 3 de trèfie que Sud coupe avec le valet de pique Quelle déjense peut juire chuier ce contrat de QUATRE PIQUES et comment Ouest peut-il l'indiquer à son partenaire ?

Note sur les enchères :

La main de Nord est trop belle avec deux as pour ouvrir de 4 % », et elle est un peu faible en points d'honneur pour ouvrir de « 2 ♥ ». Il est donc correct d'ouvrir de « 1 ♥ », et il est également normal de dire « 2 ♣ » car, sans soutien dans la couleur la plus chère (pique). Est ne peut faire un contre d'appel. Quant 21 saut à « 4 🌲 », il garantit une couleur de ? ou 8 cartes afiranchies sans valeur importante 3

philatélie

BENIN: Campagne pour la FRANCE: Régions - Franche-

Comté.

production. Une série composée de quatre figures postales a été émise par les postes de la République populaire du Bénin, titrés «1976 - Année de campagne nationale pour la production».



26 F. C.F.A.: 18 manice. 50 F.: champ de mais.



60 F.: champ de cacao.
150 F.: champ de coton.
Les maquettes de 20, 50 et 150 F. de
L. Djossou. Impression en offset par
Cartor S. A. BUREAUX TEMPORAIRES

31850 Saint-Orens-de-Gameville (mairie), les 19 et 20 février 1977. —
 Journées philatéliques.

Le premier timbre de l'année est dédié à la Franche-Comté, dont la maquette est due à J.-L. Castellano. Vente générale le 10 janvier. 2,10 francs, bleu, turquoise et

2.19 francs, bleu, surquoise et janne.
Impression taille-douce; Ateliers du Timbre de France.
La mise en vento anticipée :

— Les 8 et 9 janvier, de 9 h. à 18 h., au bureau de poste temporaire ouvert selle Froudhon, place Granveile, à Besançon. — Oblitération e premier jour s.

— Le 8 janvier, de 8 h. à 12 h., au bureau de poste de Besançon B.F. — Boite aux iettres spéciale pour l'oblitération e premier jour s.



Impression hélio ; Atelier du Tim-re de France.





doc-Roussillon.

doc-Roussillon.

Dans la série des « Régions », is deuxième timbre de l'année sera consacré à la région Languedoc-Roussillon, dont in maquette, choisie par concours, est de Maurics Gros. 2,50 francs, orangé, rouge, blen azur et bleu foncé.

Impression hélio : A teller du Timbre de France.

Vente générale le 17 janvier.

La mise en vonte anticipée :
— Les 15 et 16 janvier, de 9 h. à 18 h., par le bureau de poste temporaire instailé dans la saile des Pas perdus de l'hétel de ville de Montpellier. — Oblitération « premier jour ».
— Le 15 janvier, de 8 h. à 12 h., au bureau de poste de Montpellier de Montpellier - ACERP. — Boite sur lettres spéciales pour l'oblitération » premier jour ».

A Montpellier, au Polygone, du 15 au 17 janvier, se tiendra une exposition à l'occasion de la mise en vente « premier jour » du timbre « Bégions » Languedoc-Roussillon.

ADALBERT VITALYOS.

BUTTE MON-1-AFTER All ILLIE LE GRANDS HOTELS RESTAURANTS

:272 -- .-

-

E training

4 201/1 Tribut

gae qe Soura

See 100 P. E. N. VII.

Arenue des Champs-Elyspas

MED TERRITOR

PHILIPPE BRUGNON.

La pépinière de la Villa Prim

الأنبطان والأنفي والمعاورة المراجع المستحد المستحد المستحد TATES OF THE PARTY भ्य १ द्वाराक्षणान्त्र रहन्। स्टब्स् ানেই হ'ছট ছৈ و المراجع المسلوم المس · "是"等程 Edward &

---

ALL PROPERTY PARTY

2 / SUMMER

- 2000

- Jan 1964

Same of the Control o

The second second

The same of the sa

2.0

STATE OF THE PARTY OF

THE THE MET A

- 18 mm

on Lago 🗪

**李拉特** 

÷ş

24 M

3 <u>21 21 41 28</u>

The second

71 - 1-12 C

80 1/2 1/2

A Freeman water and a ing the part of the second --- Indian Trent was the last 4715 BT 1 7884 **不分别使** [[][[][][][] 20 14 400 The Parket of 3、1450年112 The Contract of

27 7 50

क्षा किया है।

10 part 100 pt DOMESTICAL AND ADDRESS. 运 逐 転 傳報 The Programs Ó

INDEX

TRIBULE BAN TO MANUAL TO CLICH LA ESCHERE 1 COLE CLATE GOILL ಕ್ಷಣ-೧೯೯೬ ಕ್ಷಮಿಕ್ ವಿಧೀನಗಳ ಮತ್ತಿಗಳು

CHE

LE RYDE () LE SAPORATE FAULOURG Rue du faut

TO SEE SEMENT GARE or ad eams DOLLET SEE CART

RIBER COPENTITUDE AVAILABLE STATES GARE THE STATE OF





le mon

pour que triomphe à liqui

cette fois définitivement le

cier. Ce grand artiste he

monnayeur, assura la sinc de la frappe au balande

frappe ou marteau et fa

en 1660 : pius de cen as

leur invention is les blos

La demiere revolution

que à affecter la frapa

taire fut le remplatent l'énergie humaine utilise : tre en œutre le balance

l'energie de marning à l'energie de marning à l'energie de marning à l'energie électrique.

revolution fur. en fait et lution qui, depuis 125 ;

nos jours, fit apparaire sivement ie calaire

tion mo par un te

vapeur, puis par un mus

trique et, en in. la prese

lique à v.s. dernière de technologie qui repos p

sur in percussion des con.

taires par une via ton ce

Si l'histoire se répète e :

voulons jouer a la c app.

que-liction : Gn pen

qu'il nous faudra pent-in

dre encore mile can tr

pour thouset une nouvel nique de france, puisque à

à la vie axire sedimes

un demi-millensire a c

trappe au marteau a de

mates d'après-demain à le ron deux mine and le s

bien... :: ... montee

Stiff was the aves to the terms of the service of

St I have been

in ξ= 111 57,8±000

UN ÉTONNA

 $\frac{A}{2}\frac{A}{A} \Re \Omega'$ 

₩ Pet

0 3

ASPEE

6 2 4 3

entillere skyf

est out Land and the contract of the contract

\*\*\*\*

NCE SUR LE MORT

YLYIN M

seizième siècle.

la Monnaie de Pari.

mrencent

inférieure

monetaire

. 1905) Seu-

menter

tion mais

r conside-

ies pièces min obte-

contour

DRS SIE-

OCS > 32.

foulin

e de cetre

er moné-

de some la

r Ce der-

de cus-

ice à sa

è el grace pial Marc

ité meme

poseita la

onnale de

années de

<del>é en</del> 1551.

plètement

uelle elle

apper que

es de cui-

un Warn

in 200-mover in clem qui in Chemes s d Fat m

106

-O. VEIR

2772-55-2772-56

ಚಿತ್ರದೇಶವ ಚಿ

i d'atori mi pressi presi-si presi-si

extr. c -

most car le 10 és contrat

négocier

jusqu'au



# Plaisirs de la table

# EN VOYAGE

INSI Hubert, le fromager de la rue Vignon, devenu cuisinier por amour (de la cuisine i), a-t-il pris la demicles des champs. La demie car il a garde son Bistro (36, place du Marche-Saint-Ronoré, tel : 260-03-00) où il vient deux jours par semaine constater que son second l'egale parfaitement dans la réalisation de ses spécialites. Et parce que, se mettant au vert. il a ouvert à Nantua l'Hostellerse du Château de Pradon (têl. 440). On retrouve à sa carte (et ce n'est pas sans bouleverser les gourmers du quartier habitués à la grasse cuisine crémée de l'Ain, traditionnelle et invariable) les salades plus ou moins folles, les saintjacques à la nage, les seuilletés lègers admirables (au roquefort, aux écrevisses, aux artichauts et pignonsi, le sabayon de daurade au poivre bouilli, le ragout fin fermier à la façon de Guérard. Bref, un enchantement. Et lorsque les chambres seront aména-gées, un futur Relais de Campa-

gne de qualité. Restons dans le secteur ou presque. A Saint-Julien-en-Genevois (près de Genève) la Diligence est une maison dont l'avais beau-Robert Favre est un bon cuisinier

E tous les clubs sportifs de

Lawton, le marquis du Vivier et

tique installa ses terrains de

sport dans le parc de la villa

cence du jeu de paume des loin-

rains, ainsi que la villa elle-mêmo

le style du tir aux pigeons du

bols de Boulogne, étnient loues à

la famille Ballaresque (qui est toujours propriétaire des lieux, sis

81, rue Jules-Ferry, à Caudéran).

hockey sur gazon, le football, et... le bridge. Mais c'est le tennis qui,

sur la dizaine, puis sur la quin-

zaine de courts, devint le sport

vedette avec ses champions :

Lawton, Le Coq de Kerlan, Lequellec, Blanchy, Samazeuith,

ces deux derniers devenant bril-

lants champions de France et

e daviscupmen » au lendemain de

la première guerre, performance peu banale pour des joueurs de club.

On y pratiquait le tennis, le

**Sports** 

ou presque est ici « à la manière » la salade de Saint-Jacques crue, de a Guérard. Bocuse. Lacombe et le bar au chou cuit à la vapeur de reste bien préparé... lorsqu'on ne fait pas trop appel aux sauces et à la crème. La saile, en soussol et obscure ila manie atteint à présent nos campagnes I), est agréable. La patronne plus en-core. Les prix moins (il y a un menu à 80 F et un à 120 F. ce qui, pour les Helvètes venus en voisins, ne compte pas!).

J'ai noté sur la carte un cane ton à la menthe sauvage en salson qui doit être e sublime ». Un loup aux aigues qui devrait l'être... s'il n'était loup ! Un foie de veau à la moutarde. Remarquables desserts (le grand dessert est pas un peu bien ridicule de proposer, sur commande, la « soupe

Filets de sole aux pamplemousses

Signalée par une lectrice, cette maison bretonne m'a tente. Il s'agit de l'Escu de Runjao à Rennes (5, rue du Chapitre, tel. coun entendu parier. Et certes 30-95-75, fermé le dimanche) M. Granville, en cuisine, a satis-

Aujourd'hui, la Villa Primrose,

Les plus beaux fleurons du

père, qui fut président de la Ligue

elle-même bonne joueuse du club.

les listes du classement officiel

quatre ans) est le numéro un

français - qui dit mieux ?, -

Jean-Paul (quarante-cino ans) et

Pierre (trente-neuf ans) sont ex-

première série Marc (trente-cinq

ans) est classé à 0 et Christine.

épouse Guillard, est classée à

15/2. La seule de la tribu à être

non classée, encore que sachant

fort bien se tenir sur un court, est

Marie-Thérèse, épouse Courteau...

Jauffret ont produit seize garçons

et filles qui disputent déjà pour la

plupart les tournois benjamins,

minimes ou cadets de Guyenne.

OLIVIER MERLIN.

Et ce n'est pas fini : ces six

de la Fédération, François (tre

La pépinière

de la Villa Primrose

France et de Navarre, le présidée par Daniel Lawton et

sans doute la Villa Primrose de continue la tradition du cercle

Albert de Luze, la Société athlè-tique installa ses terrains de les Jauffret. André Jauffret, le

Primrose (dont le nom s'épèle à de Guyenne, était classé à 0, la l'anglaise, sans doute en réminis-

tains Plantagenets!). Ces ter- Des cinq Jauffret actuellement sur

Bordeaux Fondée en 1897 par E. de familles sportives.

plus riche d'histoire est forte de mille cinq cents membres.

et une salade aux peaux de canard Pour desserts, le sorbet au cacao et des pruneaux au thé. Si M. Granville se cherche encore un peu (le « Kléber », signalonsle. l'a trouve l'an dernier), du moins se cherche-t-il dans la bonne direction.

Faut-il en dire autant de M. Robert Bardot (le Flambard, rue d'Angleterre à Lille tél. 51-00-06) ? Sa carte propose certes un blanc de turbotin aux chicons et un ragoût de filets de sole aux pamplemousses mais nussi l'omelette norvégienne et les crênes Susette (le sont-elles vraiment?). C'est en tout cas une bonne adresse pour les « classi-

Mais je voudrals rous parler aussi d'Annie Desvignes. C'est un peu grâce à elle qu'est née l'A.R.C. En effet, si la Société des cuisi-

qui le serait mollieur encore s'il fait l'envoye qu'incognito j'avais niers n'avait pas refusé d'ad-se débarrassait des copies. Tout convié à essuyer les platres, avec mettre cette cuisinière, je n'aurais peut-être pas eu l'idée de demander aux dames d'A.R.C. de se manifester, Dong, Annie Desvignes culsine à la Tour du Roy (45, rue du Général-Leclerc à Vervins těl. 98-00-11, fermé le mardi). Vieux manoir flanqué de tours avec quelques chambres de grand

confort.
Aux fourneaux Annie, qui débuta avec sa maman en l'Auberge fleurie de Sars-Poteries, puis alla apprendre avec Raymond Oliver et, tout récemment, chez Claude Peyrot (du Virarois). C'est dire qu'elle ignore ce qu'est un « fond : (c'est peut-étre pour ça que les chels la méprisent?), fait son marché et respecte les produits régionaux.

A sa carte, du lapin au clore de Thiérache, un bar au beurre nantals, des escargots à sa façon etc. Vous la retrouverez après se vacances des le 15 février.

LA REYNIÈRE

#### MIETTES

• Le Cerest (\*) a fait éditer une carle de vœux. La couverture en est la reproduction d'un menu du banquet offert au président de la République, le 1° août 1897, par la ville de Valence. If y a quatre-vingts and donc on servit : bouchées à la Lucuilus ; saumon ; filet de bœut Périgord ; galantine de dinde truffée ; fonds d'artichauts veloutés : volaille de Bresse : rocher de glace : pièce montée ; dessert. Le tout arrosé des grands vins des côtes du Rhône. Il y a, on le voit, quelque progrès de ce côté à

Mais cela ne vaut quand même pas le récent menu du repas offert par Edgar Faure : caviar et pot-au-feu. Surfout lorsque l'on sait qu'il s'agissait du pot-au-feu Dodin-Bouffant en vessie de Raymond Oliver I

(°) Centre international d'études et de recherches pour la restauration

■ Le pain se conserve plus frais dans le bois. Les huches à pain de nos grands-mères avalent du bon. Pollane vend à ses clients une minihuche en bois d'orme, avec couteau à pain et dans laquelle son pain au levain et au leu de bois se conserve iusqu'aux miettes, merveilleusement

Dans le dernier numéro d'Am

philryon, Jacques Morlaine constate amèrement la dégradation des pres tations de cuisine sur les lignes fer-Rive droite roviaires. Les voitures - restaurants remplacées par le «Rali Service» avec un vin (si l'on peut écrire) de Charenton pire que de Bercy I Je THE STATE OF THE S .au. dois ajouter que l'on a supprimé la duai d'orsay Train bleu pour une simple voiture décrochée à Dijon, où ma dernière est ouvert désormais le samedi toute la journée expérience est un infame saumo sous cellophane (24 F tout de même I Fermé le dimanche

Bernachon, le grand chocolaties de Lyon, eur ma remarque que l'or ne trouvait guère en France de chocolat à la cannelle, courant en Espagne, vient de mettre au point ur - cinghalais - absolument délicieux

# HUMEURS

Je ne sais qui a fast, pour Lan- ce restaurant du Marais : les Rovin, ce petit guide des restaurants seaux. de Paris s'arrogeant le droit de distribuer des étoiles, mais il est d'un ridicule achevé. On y voit est allé.

classés de même tacon le Véfour et un bistrot honnéte des Halles; on y voit le Restaurant du Marche (qui le mérite), mais la bonne Georgette Bescat (Lous Landès) n'y figure point (et c'est Massia, lui-même, du Restaurant du Marche, our s'en indique !). On y vou Règine au niveau de Lasserre, et l'Archestrate a ceius de Maxim's.

Cela ne donne pas envie d'aller acheter ses cravates chez Lanvin. Le blé en herbe pousse vite à la Villa Primrose... Dès son ouverture, mes confrères turent enthousiastes quant à

Pour moi, le l'avais trouve médiocre. Las! Depuis, le chef s'en

Un spécialiste du marketing et un banquier se sont, paraît-it.
associés pour ouverr, rue La Boëtie, la Saladière. Cuisme et

decor n'u ont aucur intérét. Pardon, la « tarte maison » est excellente, écrit un confrère! peut-être parce qu'elle venait hier de l'excellente Boullangerie Saint-Philippe, puis, aujourd'hui, je cross, de chez Dalloyau. A propos, \_1, place **PIGALLE** n'u a-t-il pas une loi pour punit les jausses appellations?

Rive gauche



dans

un décor

Belle Epoque

FRANÇAIS

15 DECEMBRE 1976

15 FEVRIER 1977

**AUTOUR D'UN VIN** 

DE CORSE

appellation origine contrôlée

el Spécialités régionales

à discrétion

75<sup>5</sup> tout compris.

CAFEFRANÇAIS

17. Bd St-Jacques

PARIS 14"-Tél.: 589.89.80

16 Février-1<sup>er</sup>i Auss-quazzane Roume 2 Mars-15 LLEs-quazzane Sichenn

Tous les sairs

en MUSIQUE

DINER

ranche excepté)

LE CAFÉ





T i.j. juzqu'à 1 h. 30, jermê is dim



SON BANC D'HUITRES





MARIUS et JANETTE TOUS LES FRUITS DE MER et toutes les spécial provençales 4, 24. George-V : ELY. 71-78, BAL 84-37



Dégustez pour l'un des PLATS de MOULES

Fermé le dimanche
49, quai d'orsay, paris 70 - 705-69-09

PORT SPORTS TO A

285 à la Projette, Tomate troide, Mateliote, Pécampoise, ladienne, Niçoise, Berdelaise, Grème, etc.

Poissons - HUITRES - Grillades

Environs de Paris HALLES DE RUNGIS - AUT. A6 10'de Paris.face pavillon MAREE LA MARMITE POISSONS-HUITPES menu d'affaire 55 f. 2 **DINERS DANSANTS** le samedi soir avec ORCHESTRI 4. Av. de BOURGOGNE RUNGIS 24h sur24

– (Publicité) –

# INDEX DES RESTAURANTS PAR QUARTIER

# ALÉSIA

LA BONNE TABLE, 42, rue Priant. 539-74-91. Douze specialit, poissons. Parking Fermé sam et dim CHRZ ALBERTO, grande culsine Italienne. Déj. d'affair. Menu 21 F. Carte. 34, r. Bézout. 14°. 337-53-58

# AVRON

RIBATEJO, 6, rue Planchat, 20°. F. mar. 370-41-03. Diners. Spect. Guit.

# BONNE-NOUVELLE

LE ROMARD A LA CREME, 18, rue d'Hauteville, 778-41-05 F/dim., iun. ESCALE A SAIGON, 30, r. Petites-Ecuries F/dim 770-67-35. Sp Vietn

# BUTTE MONTMARTRE

BEAUVILLIERS, 63, rus Lamarck, rés. 254-19-50. Cadre personnalisé (recettes créées et retrouvées).

# CHAMPS-ELYSÉES

#### LES GRANDS HOTELS RESTAURANTS Rue de Berry

N° 2, JOUR ET NUIT, ELY. 12-63. Bane d'huit., viand (charolais nor-mand). Menu : suggestion 36 F. Express (12 à 20 h 30) 25 F Carte

# Avenue des Champs-Elysées

Nº 142 CUPENHAGUE, le stage FLORA DANICA sur son agréable jardin, ELY. 20-41. Spécial dan. et soand. Assistie hors-d'irruvre danois. Festival du Saumon.

# CHERCHE-MIDI

CLICHY-BLANCHE

# LA CLOCHE D'OR. 3, rue Mansart. 874-48-88 Del., din. soup lus 4 h

ECOLE MILITAIRE CANTE GRILL. 73, avenue Suffren. 734-90-58. Spécialités de poissons Décor marin unique à Paris.

#### ÉTOILE LE RUDE, 11, av. Ode-Armée, 500-13-21 F/dim le soir menu 30 F LC

LE NAPOLEON, G. P. Baumann, présente sa choucroute au potsson ainsi que ses spéc. de la Mer. T.I.J. 227-99-50 38. avenue de Priediand

# FAUBOURG MONTMARTRE

Rue du Faubourg-Montmartre Nº ! LE SIMPLON, T.I.J 824-51-10 Spéc. Italiennes et pâtes fraiches Nº 12 AUBERGE DE RIQUEWIHR 170-62-39 Déleuners Diners Soup

# GARE DE L'EST ARMES DE COLMAR, I3, r. 8-Mai-1945. 208-94-50 Spécial Bisacteones.

DOUCET EST, 8, r. 8-Mai, 208-40-62. Tilj Choucroute ferm avec jarret. GARE DE LYON

# L'ESCAPADE EN TOURAINE, 24, r. Traversière 243-14-96 Spèc P dim GARE DU NORD

TERMINUS NORD, 23. r. Dunker-que, 824-48-72 Spécial alsaciennes.

# GRANDS BOULEVARDS FLO. 63, fg-St-Denis, 770-13-58. P. dim. Jusqu'à 2 b. mat. Fole gras

# LES HALLES

A LA GRILLE, 50, r. Montorgueil 238-24-54 Plats du jour et ses vins CAVEAU F .- VILLON, 4, rue Arbré-Sec. 236-10-92 On tert jusq. 0 h 30 AU COCHON D'OR, 31, r. du Jour. 236-38-31. Ses grillad, son beaujol

# Rue Pierre-Lescot Nº 4 AU GRAND COMPTOIR, 283-56-30. F. sam. a. et d. Sea grilladea

Rue Coquillière Nº 13 ALSACE AUX HALLES, CEN. 74-24. Jour et nuit Spéc rég

# INVALIDES

CHEZ PANCUISE, Aérogare des Invalides, 551-87-20. Fermé lundi. Vente de foie gras frais à emporter

# MABILLON

LA FOUX, 2, rue Clément (8°). F. dim. 325-77-68. Alex aux fourneaux

# GRILLE du MARAIS, 13, r. Turenne, 272-02-49 Cuis. Dât Permé dim

MAUBERT-MUTUALITÉ

MARARAJAR, 72, 50 St-Germain, 6°, 633-26-67 Sp ind Men. 25 P.

# MONTPARNASSE

VIA BRASIL, 10, rue du Départ, 538-69-01. T.I.J. Déj aff. din, soup. de 12 h. à 3 h. du mat. Club avec orch Les déj. du dim de 13 h. à 17 h. Feijoada musicale (50 F) CHEZ HANSL 3, place du 18-Juin. 548-98-42. Gde brasserie alsacienne. AISSA FILS. S. rue Sointe-Beuve. 548-07-22. T fin couscous Pastilla Bd du Montparrasse

# Nº 9 bis ATOSSA, SEG. 68-63 Mé-choui rôti charbon de bois dans la salle.

MUETTE LA ROTONDE DE LA MUETTE 12, ch de la Muetta, 16º. 288-20-95

# NATION

LE BOUQUET DU TRONE, 8, av Trône, 348-26-19 Dé) d'aff Diners NOTRE-DAME PORT ST-BERNARD, 30, qu. Tour-nelle. 238-37-28 Cuis Pât Ouv d

#### CARREFOUR ODÉON LA MENANDIERE, 12, rue Eperon, 033-44-30 Diner aux chandelles

PALAIS-ROYAL OSAKA, 183, r. St-Honoré, 260-66-01 Spécialités japonaless jusqu'à 23 h

# PLACE PEREIRE

Nº 9 DESSIRIER, mattre écailler. Jusqu'à 1 h. du matin 754-74-14 T.I.J Poissons, grillades ses spéc PLACE SAINT-CHARLES

LA MASCADE, 45, rue Héricart, 15, 577-66-63 Cadre 1925 Menu 62 P t.c.

### PORTE DE BAGNOLET L'ŒUF ET LA POULE - NOVOTEL Ports de Bagnolst, 858-90-10, 20 re-

Ports de Bagnoles, \$58-20-10, 20 re-cettes d'œufs, Pouls au pot et volailles fermières, 60 F vin, café et service compris PORTE DE VERSAILLES

LE MONTESQUIEU, 360, rue Vaugi-rard, 828-47-48 Poissons, crustacés.

#### RÉPUBLIQUE LE BOCK LORRAIN, 27, bd Magenta, 208-17-28. Special lorraines

REPUBLIQUE-MÉNILMONTANT LA MARINIBRE, 96, r. Oberkampt. 11° Tél 357-44-03 Menu 45 F s.c. carte ac. Potssons, bouillabetsse. crustacés, grillades Déjeun, affair Parking assuré Diners fon de boia

# SAINT-AUGUSTIN

LE SARLADAIS, 2, rue de Vienne, 522-23-62. Cassoul. 35 P. Cont. 35 P.

# SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

GUE, 6, rue Mahillon, ODE 87-61. Brésillen Peljosds - Churtascos -Batidas de 20 b à 2 h du matin

# LA PETITE CHAISE, 38, rue de Grenelle, BAB. 13-35. Menu : 26 P. Tous les jours. LE MUNICHE, 27, rue de Buci, 6, 633-62-09. Choucroute. Spécialités. LE PETIT ZINC, 25, rue de Buci, 6º ODE, 79-34. Huit. Poiss. Vin Pays.

# SAINT-GEORGES

Rue Saint-Georges Nº 35 TY COZ, 878-42-95. Tous les

Rue Notre-Dame-de-Lorette N° 44 CHEZ MAURICE, 274-44-88. T.L.J. Manu 38 F, vin et serv. comp. + carte.

# SAINT-MARCEL NAVY CLUB, 58, bd da l'Hôpital, 535-91-94. Huit. Coquill. Menu 50 F 19 h. à l'aube. Fermé jundi si férié

SAINT-MICHEL LA COCHONNAILLE, 21, rue de la Harpe, 633-86-81, Son sexiette 13 F. LA PEROUSE, 51, Q. G.-Augustins, 326-88-94, Men. Déj. 60 F. Din. 90 F.

# VAUGIRARD

TY COZ, 333, r. Vaugirard, 15 828-42-62 Cuis bretonne et coquillages LA TAVERNE ALSACIENNE, 286, r. de Vaugirard, 828-80-80. La meilleurs chronctoute de Paris.

HALLES DE RUNGIS ALBAN DUPONT, 726-93-78. F/dim Ses apecialités viandes et poissons GRAND PAVILLON, 685-98-64 Pois-crust., fruits mer Ouv. lun. P/dim

AU GRAND VENEUR, 056-40-44, Ses Rôtis au fau de bois. Se cave.

Environs de Paris BARBIZON

குமு தேர

C of Since Test Since S

Marine Service Section 1970 And 1970 antenders

75 mm - 7 LYOS.

# —Libres opinions ———

# PEINE DE MORT, PEINE PERDUE

par.JEAN TOULAT (\*)

TOULOUSE, deux condamnés à mort, Joseph Keiler et Marceilin Homelch, attendent de savoir s'ils seront graciés. A Troyes, le 18 janvier, doit s'ouvrir le procès de Patrick Henry. A Doual, le 31 lanvier, Jérôme Carrein, condamné à mort, sera à veau jugé, le premier jugement ayant été cassé

Avec de nombreux Français, je souhalte qu'intervienne, pour des cas semblables, une autre sanction que la mort. Et cels, pour

- Le droit à la vie est l'un des droits fondamentaux reconnus à tout homme par la Déclaration universelle de 1948 (art. III). Le croyant ajoute, avec Ambroise Paré : « Dieu seul est maître de vie

- Une trentaine d'Etats dans le monde, du Mexique à Israel on' aboli la peine capitale. Parmi eux, tous ceux de l'Europe des Nauf sauf la France et l'Irlande (qui n'a pas eu d'exécution depuis

Or, dans ces pays, . il n'existe aucune preuve certaine que fabolition alt provoque une augmentation du taux de l'homicide ou que son rétablissement alt causé une diminution ». Ainsi concluait, 1953, en Grande-Bretagne, après quatre ans d'enquête, la

Par la sulte, le Parlement de Londres supprima la dead peneity en 1965, pour une période expérimentale de cinq ans ; en 1970, définitivement. Quand, en décembre 1975, sous la pression de l'opinion. apeurée par le terrorisme de l'IRA, la question revint aux Communes, les députés confirmérent l'abolition par 361 voix contre 232. Rétablir le gibet, explique le ministre de l'intérieur, rendrait les ravisseurs

- Une peine absolue supposerait une justice absolue. Or elle dépend d'un ensemble d'aléas : les convictions personnelles des jurés, la tête de brute ou d'innocent de l'accusé, l'éloquence de l'avocat le climat de l'opinion publique...

Le 3 novembre 1959, avec l'accord de la chancellerie, le même dossier authentique fut soumis, dans cinq villes différentes, à des jurys fictifs, mais composés selon les règles. Les verdicts? Strasbourg : la mort. Lille : les travaux forcès à perpétuité. Poitiers : vingt ans de travaux forcés. Cherbourg et Versailles : la perpétuité. La peine capitale était une question de géographie.

Pire : la mort peut être donnée par erreur. En 1950, à Londres, Timothy Evans, accusé d'avoir assassiné sa femme et son bébé, fut pendu. En 1954, on découvrit le vrat coupable : son volsin de palier,

- Laisser dans la législation un droit de tuer peut devenir une arme de terreur dans un régime autoritaire et même, en temps de crise, dans une démocratie. Le nazisme a guillotiné seize mille cinq cents personnes - entre autres méthodes d'élimination. En France, après la libération, plus de deux mille cinq cents citoyens furent amnés à mort, pour des motifs politiques, par des tribunaux réguliers, sans parier des autres.

- Faux tranquillisant de l'opinion, la peine de mort risque d'être, pour les pouvoirs publics, un alibi qui les dispense des réformes profondes, capables de taire reculer le crime. Ce qu'il faut condamner à mort, c'est l'argent-roi, l'alcoolisme (90 % des cas de bourreaux d'enfants), le proxénétisme, la dissociation familiale. l'étalage de la violence, la orison-pourrissoir...

- Exécuter un homme est une forme de défaitisme. C'est nier ses possibilités d'évolution et de rachet. Souvent, ceiul qui est exécuté n'est plus ceiul qui a été condamné.

Oul pourrait affirmer que les quatre jeunes hommes, aujourd'hui menacés de l'irréparable, sont vraiment incapables de réhabilitation ?

De sa prison, celul qui va être jugé à Troyes m'écrivait, i 29 novembre demier : « Je ne me fals aucune illusion sur le verdict... Même une fois condamné à la peine capitale, mon morai ne sera pas altéré pour autant , la toi que l'al acquise depuis dix mois - bien que l'ale encore beaucoup de choses à apprendre -

La parole est à ceux qui, à Toulouse, à Douai, à l'Elysée, ont la responsabilité de juger.

« En leur âme et conscience. »

Mais il est libéré dans les jours suivants après intervention des autorités allemandes (sur réquisition. disent certains, de M. Jean Hérold-Paquis, éditorialiste à Radio-Paris) Selon certains témolgnages, il

serait ensuite entré, sous le nom de Peter Flacher, dans les services l'époque L'année sulvante, il installe de la Propaganda Staffel, à Bourges, un cabinet de conseiller juridique et aurait profité de cette converture pour se livrer à divers trafics, ce qui aurait motivé son arrestation et son transfert au camp de Compiègne. puls sa déportation à Neuengamme, le 17 juillet 1944. Mais M. de Varga a toujours protendu que c'est son арраленалсе à la Résistance qui avait justifié de telles mesures, précisant qu'il avait servi successi-

Varga - qui a renoncé à réunir la

conférence de presse prévue pour

ce vendred! 7 janvier — ne permettra pas encore d'éclairer certains aspects

peu flatteurs de l'existence bien

remplie et agitée de son père. « !!

est tout ce que vous voulez, un

charlot dans les affaires, un longleur

mais pas un assassin », a-t-elle dé-

claré à France-Soir. Mais s'il n'avait été qu'une bête de cirque,

ses activités l'auraient-elles conduit

si fréquemment dans les prétoires?

Né le 21 mars 1920 à Budapest, en

Hongrie, il entre en France en 1938,

se fixe momentanêment à Lyon, re-

tourne dans son pays et en revient

en octobre 1940. Après une incul-

pation pour voi, abus de confiance

et recei consécutive à quelques mai-

versations commises dans un centre

d'accuell pour enfants du Cher.

M. de Varga fait l'objet, le 6 juin

1942, d'un arrêté d'Internement adm)-

nistratif en vertu du décret du 15 no-

vembre 1939 relatif aux individus

dangereux pour la sécurité publique.

à M. de Varga de nouvelles compli-cations en juin 1963, après le dépôt Les motifs d'expulsion sont les

0100urs. 377 :

- Coups et blessures, 350; Faux et usage de faux, 277 : Escroqueries, atteintes an cré-

commun. 280:

Le scandale financier de Saint-Quentinen-Yvelines.

Au cours de la manifestation qui et 1966 — propose son expulsion du territoire français avec assignes'est déroniée, le jeudi 6 janvier, devant le siège de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, les chefs d'entreprises spollées dans l'affaire du scandale financier, dont la Compagnie générale du bâti-ment est le centre, ont précisé les ruisons de leurs craintes, notamment pour ce qui concerne la situation de leur personnel.

M. de Varga va, dès lors, développer ses activités, prenant des par-ticipations — souvent indirectes, par le blais de memores de sa famille dans de nombreuses sociétés Politiquement, il passe pour favorable à l'extrême droite. Enfin il s'est retrouvé une douzaine de tols devant les tribunaux. Le « longleur » décrit par sa fille possède donc un rare laient.

Un tournant dans l'enquête sur le meurtre de Jean de Broglie? diez, les actions de la Reine Pédauque me seraient restituées et la

Une lettre révélée, une conférence de presse ajournée. Enquête, contre-enquête. Quinze jours après l'assassinat, le vendredi 24 décembre, devant le 2 de la rue des Dardanelles à Paris (17º), de M. Jean de Broglie, neuj jours après que M. Michel Poniatowski eut déclaré, au cours d'une conférence de presse, que l'affaire était close, un élément nouveau, ou plutôt nouvellement communiqué, est venu, pendredi 7 janvier, prendre place dans le puzzle de Broglie. Elément

Mile Pascale de Varga, la fille de l'homme d'affaires accusé d'anoir commandité le meurtre de M. Jean de Broolie, depait parler, ce vendredi 7 janvier. Elle y a renonce, reportant à une date ultérieure la conférence de presse prevue, et différant ainsi les révélations qu'elle entend faire pour disculper son père.

La police, elle, tenue par le secret de l'instruction, devoit se taire. Elle a parlé, de manière officieuse, jeudi 6 janvier, en révélant l'existence d'une pièce essentielle trouvée au cours ue l'enquête : une lettre en plusieurs exemplaires, a saisie chez les uns et les autres ». et qui constitue un document capital. Cette lettre, datant du début mois de décembre 1976, et établie sur papier à en-tête de la société anonyme de la Reine Pédauque, fut adressée par M. de Ribemont à M. Jean de Broglie. Elle avait trait à l'assurance-vie contractée par M. de Broglie auprès de la B.N.P. après l'obtention du prêt de 4 millions de france consenti par cette banque au mois de janvier 1975 à l'ancien ministre.

Dans ce document, établi à la première personne, M. de Ribemont écrivait : « Comme je pale les primes du capital décès, si vous décè-

Le silence de Mile Pascale de vement dans les réseaux - Phalanx

< Bir-Hakeim = et < Marco-Polo =

A ce titre, il reçu la croix de

guerre et un diplôme de reconnais-

sance signé du général de Gaulle.

Pourtant, quelques mois plus tard, en octobre 1948, il était inculpé pour

atteinte à la sûreté extérieure en

tant qu' « agent actif de la Ges-tapr ». L'affaire se termina par un

C'est seulement le 11 avril 1962

que M. de Varga obtient la qualité

de réfuglé politique après avoir long-

temps cherché à se faire naturaliser,

essuyant des relets successifs en

1949, 1952, 1956, avant de se voir

refuser, en 1960, toute nouvelle

Première affaire

premier passif

le retour de la paix. Certains résis-

tants affirment qu'il a grugé de nom-

breux déportés désireux de toucher

leura pensions et indemnités. Après

entreprises, il monte, en novembre

1949. sa première affaire : la S.A.R.L.

la Dentelle plastique, qui sera mise

en liquidation en 1952, laissant un

passif de 13 millions de francs de

qui voit son effectif passer en

quelques mois d'une dactylo à qua-

M. de Varga mêne alors un train

de via fastueux et nove des relations

dans le monde politique et judiciaire.

Ses fréquentations ne sont certaine-

ment pas étrangères eu fait qu'une

procédure d'expulsion prise à son

égard en 1954 soit rapportée quel-

ques mois plus tard. De même, une

interdiction de séjour dans la région

parisienne lui avant été notifiée, en

janvier 1960 - après que la qualité

de resident privîlégié kui eut été

retirée, — sera rapportée par la

commission des rélugiés et apatrides

au Consell d'Etal. Actuellement,

M. de Varga ne possède plus qu'un

tière de résident temporaire renouve-

La Protection médicale routière

qu'il lance en 1961, voués à la pro-

tection des usagers de la route et

de nombreuses plaintes. Condamné

Paris, le 23 novembre 1965, à hui ans de prison, trois ans d'interdic

tion de séjour et 100 000 F d'amende

il voit sa peine confirmée en appel, mais bénéficie, le 16 avril 1968, d'une

libération portant remise de peine

pour raisons de santé (affections

neurologiques, coronanite, arthrose

cervicale, ulcère au duodénum

lésions rénales, etc.) Son inter-diction de séjour en région pari-

Le 13 janvier 1967, la commission

d'expulsion - devant laquelle il a

déjà comparu en 1957, 1958, 1964

qualité de réfugié. Mais, la décision

notifiant l'expulsion (arrêté du

30 mai 1967), bien que confirmée par

la commission de recours des réfu

glés et apatrides, restera sans effet.

officiellement pour raisons médi-

JAMES SARAZIN.

J

pour la même raison.

Cajes.

lable chaque année.

rante employés.

Les « affaires » le saisissent dès

non-lieu en Janvier 1948.

constitution du dossier.

dette se trouverait éteinte. Si vous êtes d'accord, envoyez-moi le double de cette lettre contresignée. » Pour la police, qui affirme avoir trouvé, dès le début de l'enquête, un double de cette lettre contresignée par M. de Broglie, et l'avoir

transmise dans le dossier actuellement soumis à M. Guy Flech, juge d'instruction, ce document est évidemment capital puisqu'il explique le mobile avancé depuis le début de l'affaire : l'intérêt financier. En cas de décès de l'assuré, la somme importante restant due

à la BNP aurait été converte par l'assurance, cependant que la S.A. Reine Pédauque, société dont M. de Ribemont et Mile de Varga. servant de prête-nom à son père, se partageaient le capital, redevenait sans contrepartie financière, entièrement propriétaire des actions gagées, à titre privé, chez M. de Broglie.

Sur un tout autre plan. M. Guy Floch, qui n'a évidemment pas confirmé ou infirmé l'existence de ce document, a fail saistr à la iouane centrale à Paris trente-quatre toiles de Pierre de Varga signées de son pseudonyme Vally, qu'il arait essayé d'expédier au Liechtenstein le 27 decembre, c'est-à-dire entre la date d'expiration de sa garde à rue dans les locaux de police et celle à laquelle il s'est présenté spontanément à la justice. Le receveur principal des douanes a été nomme sequestre de ces tableaux destines à une exposition, dont le vernissage devait avoir lieu le 8 janvier à Vaduz. Sous le nom de Vally, M. de Varga est un peintre surréaliste ayant une certaine notoriété. Plusieurs de ses ceupres sont accrochées aux murs du restaurant de La Reine Pédauque. Le magistrat va charger deux experts d'examiner les tableaux saisis.

#### Portrait d'un «jongleur» «Sa mort m'émeut»

écrit le premier secrétaire du P.S.

Après les déclarations de M. Poniatowski sur l'affaire de Broglie, M. François Mitterrand, premier secrétaire du P.S., écrit dans le dernier numéro de l'Unité :

a Si ces gens sont coupables. pensais-je, ce n'est pas au mi-nistre de la police d'en décider. Et je me souvencis d'une autre circonstance où, déjà, deux dignitaires du régime avaient mis une hâte indécente à tenter de tirer profit (politique) de l'assassinat

d'un enjant.
C'est dire combien j'approuve la note de la chancellerie que la presse diffuse ce matin et qui s'élève contre le grave manquement aux règles élèmentaires du droit des gens dont s'est rendu coupable M. Poniatowski (même di le m'étanue de ne pas trouper si je m'étonne de ne pas trouver au bas de cette profesiation la signature du garde des Sceaux, M. Olivier Guichard, habile à dissimuler sa haute taille dans les fourrés de l'anonymat).

CORRESPONDANCE L'assassinat du prince

Temerson nous signale que l'arrière-grand-oncle du député, le prince Paul de Broglie, subit le même sort.

Né le 18 juin 1834 à Paris, poly-

technicien (1353-1855), officier de marine (1855-1866), il eut soudain, la vocation. Elève du séminaire de Saint-Sulpice (1867-1870), il fut ordonné prêtre le 18 octobre 1870. dirigea le patronage Sainte-Anne de Charonne (1871-1873), exerça de Charonne (1871-1873), exerça les fonctions d'aumônier de l'Ecole normale municipale et de l'Ecole J.-P. Say (1873-1830); fut professeur d'apologétique à l'Institut catholique de 1880 à sa mort, rublia plusieurs ouvrages et attaqua le positivisme et les œuvres d'Ernest Reman

nest Renan. Le 11 mai 1895, vers 10 h., il fut thé de cinq balles de revolver par une dévote, Mile Maxence Ame-lot, âgée de quarante-neuf ans, modiste, connue comme folle et mystique.

Bien qu'ayant siègé au Palais-Bourbon quatre législatures avec Jean de Broglie, je ne l'ai jamais approché. Je ne le connaissais que pour l'avoir entendu s'expri-mer parjois à la tribune de l'Assemblée. Tout me séparait de cet extern divert et serienceur. cet orateur disert et sentencieux, dirigeant — il tut secrétaire général du parti des Indépendants — de l'un des deux grands partis de la majorité et membre de goupernements que se n'avais cesse de combattre. Eh bien, sa mort m'émeut. Je ne sais ce qu'on découvrira demain sur lui et contre lui, puisque le mouvement du temps reut que, si l'assassin peut espérer des circonstances atlénuantes, on les rejuse à la victime. Mais ces amis qui se taisent ou bien qui se détournent, ce premier ministre qui se fait re-présenter aux obséques par la casquette d'un préjet, ces trois ministres, élus de Normandie, qui s'esquivent pour ne pas se mouil-let (l'echine? Ah! cette excuse du mauvais temps, messieurs Leca-nuet. d'Ornano, Rutenacht!)...

Mourir en fait dinets. Je n'imagine pas pire èchec pour qui a rèvé que sa vie serait haute. Mort ratée, vie manquée. Ce corps sanglant et piloyable, couché sur Paul de Broglie

A propos de l'assassinat du prince Jean de Broglie, M. Henri déchire bien autre chose qu'une aorie. Me revient en mémoire ce

> M. Robert Fabre, president du Mouvement des radicaux de gauche, demande, dans une question écrite, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui exposer la doctrine de la chancellerie concernant les problèmes soulevés par le secret de l'instruction. Il sou haite connaître les mesures que M. Gul-chard compte prendre « pour veiller à ce que les résultats des commissions rogalotres ne scient plus dévolles par les services du ministère de l'intérieur, comme cela a pu se produire lors des récentes affaires, au détriment des règles du droit penal de l'information judiciaire et de la défense ».

# DANS L'ARIÈGE

# à la prévention des accidentés, vaut un torero français est condamné pour contrebande d'« habits de lumière »

De notre correspondant régional

Frédéric Pascal, à payer de fortes amendes à l'administration des douanes. Venant d'Espagne, il avait été arrêté. le 14 janvier 1976. à Sintat (Ariège), par un barrage de la douane volante alors qu'il transportait dans sa voiture de magnifiques « habits de lumière » sienne et dans le Midi est levée d'une valeur de 19000 F.

> Une enquête devait révêler que Une enquete devait reveier que le torero français payait ses fournisseurs espagnols par des mandats qu'il expédiait de la principauté d'Andorre. Il avait ainsi fait passer à l'étranger 32 600 F. Pour l'introduction frauduleuse de marchandises, Frédéric Descel deven represent devenice. Pascal devra payer aux douanes la somme de 38 200 F et pour le trafic de devises, 32 600 F. Il a en outre été condamné, avec sursis à une amende penale de 1 000 F.

Frédéric Pascal, qui est le pré-sident de l'association des toreros français, a déclaré qu'il aliait adresser une lettre aux parlemen-taires du Gard et mobiliser la fédération taurine de France: « 1/1 receration tairine de France : « Il n'existe en France, a-t-il déclaré, aucun jabricant d'habits de lumière, les seuls avec jesquels nous devons entrer dans l'arène. Il nous jaut bien aller les chercher en Espagne; c'est là-bas d'alleurs que nous allons nous entrai-

Toulouse. - Le tribunal de Foix ner. » « Pour pouvoir travailler. Toulouse. — Le tribunal de Poix (Ariège) vient de condamner le 20 novillero français doit investir geune torero nimois Denis, dit Frédéric Pascal, à payer de fortes amendes à l'administration des ciale ni de la Protection de la loi. 9 Frédéric Pascal a omis de préciser que les courses de taureaux sont interdites en France ; toute-

fois, dans certaines villes du Midi. elles sont tolérées, avec l'obliga-tion, pour les organisateurs, de payer à l'avance l'amende prévue par la loi Gramont.

LÉO PALACIO.

 M. J. Schoejjer, professeur d'histoire à l'université de Leyde, a été chargé, vendredi 31 décem-bre, par le ministre de la justice, M. Van Agt, de mener l'enquête sur l'attitude des autorités néersur l'attitude des autorités néerlandaises de 1945 à 1978 à
l'égard de M. Pieter Menten,
soupconné de crimes de guerre
contre des citoyens polonais.
M. Schoeffer est la quatrième
personne pressentie par M. Van
Agt pour mener cette enquête.
La troisième personne désignée,
M. H. Scheffer, secrétaire de
l'Académie royale des sciences,
avait accepté, mais avait été
dessalsie de l'enquête à la suite
de révélations sur une condamde révélations sur une condam-nation dont il avait fait l'objet en 1951, pour avoir tué un « cour-rier » féminin de la Résistance qui avait trahl.

# FAITS ET JUGEMENTS

# L'agence Tass

# et « le Canard enchaîné ».

(\*) Prêtre et écrivain.

Sous le titre « Ils ont étouffé le scandale », l'agence Tass a fait état, jeudi é janvier, de la déci-sion de non-lieu dans l'affaire sion de non-lieu dans l'attaire des écoutes du Canard enchaîné. L'agence soviétique, citée par l'A.F.P., affirme que l'affaire n'est pas unique et que « l'écoute de communications téléphoniques des responsables politiques d'opposi-tion, des dirigeants syndicaux et des journalistes était connue même auparavant ». Tass rappelle les circonstances dans lesquelles l'affaire avait éclaté en 1973, sou-lignant qu'elle avait provoqué « un bruyant scandale » : « L'opinion démocratique avait demandé la révocation du ministre de l'intérieur et l'ouverture d'une en-

De son côté le bureau exécutif du parti socialiste a déclaré dans un communique que « le non-lieu rendu par le juge Pinsseau dans l'affaire des écoutes du Canard enchaîné illustre l'impuissance de la justice devant cer-taines forces de police ».

#### Le premier adjoint au maire de Nancy condamné pour négligence.

Le premier adjoint au maire de Nancy, M. Pierre Deiber (mod.), poursuivi pour homicide invo-lontaire après l'écroulement, en janvier 1974, d'an immeuble vétuste entraînant la mort d'un retraîté, à été condamné à 1000 F d'amende par le tribunal de grande instance de Metz Le bâti-ment, stué 115, Grande-Rue à Nancy, qui avait été classé au titre des sites pittoresques par le ministère des affaires cultu-relles, était deven propriété de la ville de Nancy à l'automne 1973 Le 10 janvier 1974, le conseil municipal vote des crédits pour assurer la protection de l'immeuble, qui s'effondra quatre jours plus tard. Le tribunal de Metz a estimé qu'il y avait eu négl!-

gence, le drame s'étant produit alors qu'il était prévisible: « les rapports techniques d'expertise auraient du entraîner des mesu-res qui ne furent pas prises ». —

# Les gaullistes se disputent le bennet phrygien.

Mme Simone Rozès, président du tribunal de Paris, a examiné, jeudi 6 janvier, en référé, le litige qui oppose le Rassemble-ment pour la République de ment pour la kepublique de M. Jacques Chirac au Front pro-gressiste de MM. Dominique Gallet et Jacques Debu-Bridel sur le droit à l'usage d'un dessin représentant un bonnet phrygien et une croix de Lorraine.

Le Front progressiste, soutenu par M\* Nuri Albaia et Marcel Fournier, invoque en sa faveur un usage a anterieur, public, pro-longe, permanent p d'un emblème ionge, permanent » d'un embleme bérité de l'Union démocratique du travail de M. René Capitant. Le R.P.R., soutenu par Mr Patrick Devedjian, conteste cette « pro-priété ezclustoe » et rappelle que l'emblème a été utilisé en diverses occasions depuis 1961 par l'UNR., puis l'U.D.R. auxquelles a succéde le R.P.R. Mme Simone Rozès se ononcera ultérieurement.

# Le procès

# de seize ouvriers du Livre à Pontoise,

La deuxième audience du procès de seize ouvriers du Livre poursuivis pour vol d'exemplaires du Parisien libéré — affaire déja examinée le 25 novembre — a eu lieu, jeudi 6 janvier, devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Pontoise (Val-d'Oise) (le Monde du 27 novembre). Les avocats des seize inculpés ont demandé, sans succès, le renvoi des débats en raison du récent décès de M. Emillen Amsury, président-directeur général du Parisien libéré. Le jugement sera rendu le 27 janvier.

#### Dix-huit pour cent d'expulsions d'étrangers de plus en un an.

Quatre mille trois cent quatre-vingt-six ressortissants étrangers ont été expulsés de France en 1976 contre trois mille sept cent quinze l'année précédente, soit une aug-mentation de 18 % en un an. an-nonce le ministère de l'intérieur.

- Vols qualifiés et vols, 2 522; Trafic de stupéliants, 485 ;
 Proxénétisme et attentats aux

— Infractions diverses de droit Trouble à l'ordre public à motivations politiques et actions subver-

Les chefs d'entreprise, qui au total attendent de la C.G.E. quelque 8 millious de francs, précisent que quinze d'entre sur déposeront leur bilan et licencieront trois cent vingtquatre personnes dès le 15 janvier. A plus long terme, plus de mille emplois seront menscés, e il faut que les responsables de la ville nouvelle, qui ont commis hier l'imprudence de confier des travaux à la cence de conner des travanz a la C.G.B., s'arrangent aujourd'hui pour nous payer », expliquent-lis. Mais accuce solution ne pourra être trou-vée avant que l'enquête n'ait pro-gressé

The second state was a second GU CARRENT S 10-11-10-16 A The second secon

A STATE OF THE STA 100 年 100 年 100 年 100 日 The second secon · 医二甲基甲基

The second section of the second ほうまいままご お袋が開発 The state of the s TEATHER THE

San Open 🌤 🏞

THE THE PART OF THE

sius esseciations e etrangère esi manaceas de « nullité » The second se

TOTAL STATE The same of the same of the Contract Same Sales Service The The

1 miles - 1990 - 1980 11 - Fister Kartifitier The second of th

THE PARK THE PROPERTY OF A SECTION OF STREET Contra de la presenta de la compaño " STATE THE BEAUTI THE PARTY LAND LAND COMME TOTAL TA THE PARTY in problem publicate fight all interiorists progress . Teffeleines Bermeifeftrat.

趣 (1777)

Z-12-11

12... (2.5%)

TR: . . .

...

Dosnip!

r asi beitte in '

Park State of the state of

State of the state

A Park

A PRATICUEZ TOTAL

Paraller Ly

MARCH 17

MIE TO A TO A STATE OF THE PARTY OF THE PART

San Brank - Fr.

. Praire to the fire the 12 mans puttiraf dess. Section & 227 27.28 PR 2 14 Margin CONTRACTOR OF THE 727-912 ga 446 4 r .. Fit-ir. Eine 28 gi 

(1) についないという。 (1) (1) Dans la Jeine Jani

UN GALA DE YOU POUR LA MATERIETÉ DE AND THE PROPERTY. A STATE OF STATE

THE PARTY OF THE PARTY OF The series of th The State of the S TYPES STEELINGS T 

TO PERSONAL PROPERTY. TATION S ME

A CONTRACTOR 

\*\* Tel. 1250-12-72

— Mme André Laniz, sa fille. Alain et Françoise Robert, François et Marie-Thérèse Lataple, Claude et Monique Lantz,

Dominique et Aveline Lanta, ses

Anne, Pascale, Benoîte, Frédérique, Vincent Robert,

Vincent Robert,
Nathalle, Antoine, Marion Lataple,
Vinginie, Olivier, Jérôme Laniz,
Ses arrière-petits-enfants,
Lucien Bernard, son frère, ses
enfants et petits-enfants, ses neveux,
Les familles Bellon, Lafare. Obry
et ses amis,
out le chagrin d'annoncer le décès de
Mine Julien LAFAYE,
Survenu le 5 janvier 1977 à La CelleSaint-Cloud dans sa quatre-vingtdixième année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

- Nous apprenois le décès de Jean Laurenti, ancien député et séauteur des Alpes-Maritimes. Iné le 3 juinet 1893 à Tourrette-de-Levens (Alpes-Maritimes), Jean Laurenti qui avait adhère au P.C.F. peu après le congres de Tours, joua un rôte important dans la naissance de ce parti dans les naissance de ce parti dans les Alpes-Maritimes. Membre du comité centrement le 21 octobre 1945. Battu le 2 juin 1946, il est étu au Conseil do la République le 8 décembre 1946.

Jean Laurenti a été conseiller minicipal de Nice de 1953 à 1965.]

Anniversaires

Detita-enfants.

# an de Broglie?

iauque me seraient restitués et le rous êtes d'accord, envoyen-moi le oir trouvé, dès le début de l'enque, ignée par M. de Broglie, et l'use, ment soumis à M. Gry Flech, me idemment capital puisqu'il Explorat de l'affaire : l'intéré: l'incuce, la somme importante restant de mas l'assurance, cependant que

par l'assurance, cependant du par l'assurance of Aina a fire a M. de Ribemont et Mile de Variant la camial radament se partageaient le capital, redevent itièrement propriétaire des action Brogne.

Buy Floch, qui n'a éridemment de

de ce document, a fait mist à l de ce accument, a la come a la atre tolles de Pierre de Verga siève atte toues of the die au Liechtenster ait essaye a expenser un Licentenson re la date d'expiration de sa gen-et celle à laquelle il s'est présent eceveur principal des doucnes a c. a destines à une exposition, don a janvier à Vaduz. Sous le nom te ntre surréaliste ayan: une cerien nes sont accrochées qui mus e que. Le magistrat va charger des

# m'émeui)

secrétaire du P.S.

Bien gu'ayant siègé au Palai.
Bourbon quatre legislatures au Jean de Broglie, je ne l'ai jamu approche. Je ne le connaint que pour l'avoir entendir deprimer parfoix à la labate de l'Assemblée. Tout un legange a cet orateur disert à l'aintenant directaire et l'ariencem. dirigeant — il tier néral du partir les — de l'un des neus de la mararité et — Contracts & refuements end de combatte m'eneut. Je decourring dedu temas seu: Beut espere-Budiste Mais con De miertier mit. présenter que orsquetta d'un i Festivation pol-

mouvois temp. nact d'Ornans à gine was pir? rère que la lu-rates (12 m) agag.gm: et o.... un trettoir un bre et qu'en se pied, la balle dechire hier cuit. tiere de Joules les la la to the is louder for the philip que le communication de la philip que le communication de la communication

du Montement du Montement grache démonds constitue tion conte, au monte garde de sceur. de la chines. 27.0 : P CONTRACTOR tennation is no community is no community munistere de et motion (1)

L'ARIÈGE

mtrebande de lumière

State Transfer

d'histe to a

7 ATU 95.

A STAIN S

1 S. T.N. C

Service Service

STEP STATE OF THE STATE OF THE

· Salar · Sal

The second

2006 (2016) (2016)

34.

9

çais est condamil

respondant regions gis um - affici ng Tali. Ng Gan F arir. Mary State St. . Ethernia

LSC FALACIO.

• Un chalutier français, le Credo In Deum, de Cherbourg, a été heurté, jeudi 6 janvier, par un pétrolier japonals alors qu'il pétrolier japonals alors qu'il pètrolier japonals alors qu'il pèthait au large du cap d'Antifer. Le chalutier a sombré, mais les neuf marins ont pu être recueillis par un autre bateau de pêche.

(Publicité)

STAGES PRATIQUES I.C.H.

• ENTRAINEMENT A L'ENTRE-TIEN (sélection, recrutement...). samedi 22 janvier (9 h - 17 h.)

• ENTRAINEMENT A L'EXPRES-SION ORALE: samed! 12 février (9 h. - 17 h.)

# **SOCIÉTÉ**

# REGARDS -

# Le cabanon du père Joseph

Pour l'unique rue de Ri-beauxille (Aisne), où le brouillard noie dans une m è m e tristèrse l e s maisons blanches et les fermes en ruines, c'était l'aventure. On avait parié du hameau à la radio. Le père Joseph, le vieux fou d'en face, avait eu son nom écrit dans le journal. On y avait parlé de la maison voisine. Cétait une résidence secondaire, disait la presse.
Une résidence secondaire à
Ribeauville! A 20 kilometres
d'Aubenton, patrie de Jean

Sacrè « grand-père »! On le voyait parfois passer sur la route : «Tiens, vous voil à parti, père Joseph? Vous n'avez pas mangé? — Je mangerai comme ça me ploira.»

Le « grand-père » n'aimait pas qu'on s'occupe de ses af-faires. Il arait été forain, et ce n'est pas à soixante-dix-huit ans qu'il allait changer nut uns qu'u aunt changer de vie. Sa fille, sa belle-fille en fait, avait acheté en avril 1875 cette petite maison de brique propre et triste, comme les maisons du Nord. Il n'avait jamais voulu y mettre les pieds. On l'avait placé dans une maison de retraite dans une maison de retraite et il s'en était enfui. Il s'était installé dans le jardin dans un cabanon à outils, soigneusement peint en bleu et cou-vert d'une tôle ondulée. Il sétait fait son trou de clo-chard au milieu d'un pota-ger. Il dormait le jour, man-geait n'importe quand. C'était traiment un drôle de bonhomme. « Tout l'été, raconte une voisine, il est resté sans chemise, «Le pantalon, je suis » bien obligé de le mettre », qu'il disait. Un jour, je l'ai

vu qui se frottait la poitrine avec des orties : « Ça va vous » Bah, demain je me gratterai » partout, ça fera circuler le » Sang. »

« Dire one tu ne yeux même pas manger avec nous la lui pas manger weet nous i se tui reprochait bruyamment sa fille. Deputs quelque temps même, il ne mangeait presque plus. Sa parente avait rejoint sa jamille dans la région parisienne. Il avait dé-cidé de rester comme d'habi-tude en dehors de la maison aux rolets termés.

C'est le facteur qui l'a trouvé le 29 décembre. Il apportait un colis de nourriture. Devant le «Chien méchant» de la porte close. il s'est adresse aux voisins qui ont aleric les gendarmes. Le maire d'Aubenton lui-même s'est déplacé. On a ouvert l'abr: bleu. Le vieillard était étendu sur un lit de cageois. en vel o ppé dans une cana-dicane usée, un chien étique et noir à ses côtés. Il était à dems geté — il faisait — 18° à Ribeauville, la nuit précédenic, — à demi mort de faim. Depuis le jour de Noël, le père Joseph n'avait sucé qu'un glacon. On l'a emmené en am-bulance, malgré lui, à l'hôpi-lal du chef-lieu de canton, et on l'a sauvé.

«On ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas, dit la voisine. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne vivait pas comme tout le monde, mais je crois qu'il aimait sa vie. Il avait l'air heureux. »

A l'hôpital d'Hirson, le vieux loup solitaire essate sans cesse de descendre de son lit. FRANÇOISE BERGER.

nistre de l'intérieur. Comme de nombreuses « associations de

démarche. Les dirigeants de l'OCA pro

testent, dans un communique, contre cette mesure soudaine, qui

[L'OCA n'est pas la senle organi-

sation frappée par une telle mesure : l'Union nationale des étudiants du Cameroun fait l'objet d'une sembla-

ble procédure. Le ministère de l'in-térieur semble vouloir faire, depuis

quelques semaines, procéder à une

« mise à jour » ou à un contrôle visant plusieurs associations « étran-

gères » en France. Le décret-loi du 12 avril 1939, qui a été publié dans des circonstances

très particulières, permet une inter-prétation assez large, comme l'indi-que l'article 26 : « Sont réputées

associations étrangères (...) les grou-pements présentant les caractéristi-ques d'une association qui ont leur

slège à l'étranger on qui, ayant leur slège en France, sont dirigés en fait

par des étrangers ou blem ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres

Dans la Seine-Saint-Denis

UN GALA DE SOUTIEN

POUR LA MATERNITÉ DES LILAS

A l'appel du personnel et du comité des « usagers » de la maternité des Lilas (Seine-Saint-Denis) un gala de solidarité avec

l'établissement, menacé de fer-meture après la démission de son conseil d'administration et la désignation d'un administrateur judiciaire (le Monde du 25 dé-

cembre) est organisé ce vendredi 7 janvier, à 21 heures, à la salle des fêtes des Lilas (avenue Wal-

deck-Rousseau). La maternité des Lilas connaît de graves difficultés financières

dues à un prix de journée peu élevé (160 F). Seul établissement

de la region parisienne où l'en-semble du personnel travaille selon les principes de la « nais-sance sans violence » et de « l'ao-

cueil à l'enfant », la maternité des Lilas a connu ces dernières

années un succès croissant : en 1975, il y ent environ six cents naissances et près de mille en 1976. Pour les premiers mois de

1976. Pour les premiers mois de cette année, près de six cents femmes s'y étaient déjà inscrites. Le ministère de la santé, qui vient d'être saisi du dossier, n'a pas encore arrèté sa position sur cette affaire. On y fait toutefois remarquer que la disparition de l'établissement n'entrainerait. Des

l'établissement n'entraînerait pas de gêne pour la population de la

Seine-Saint-Denis puisque le ser-vice maternité de l'hôpital public

voisin, à Montreull, ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Du côté

des usagers on insiste sur le fait

qu'il s'agit d'une « maternité dif-jerente ».

étrangers. - P. C.]

# Plusieurs associations « étrangères » sont menacées de « nullité »

L'Organisation communiste afri- , l'autorisation préalable du micaine (OCA), mouvement d'ex-trème gauche, groupant depuis quatre ans autour du journal fait » — selon le terme employé Révolution-Afrique, des étu- au ministère de l'intérieur — diants et travailleurs africains l'OCA n'avait pas fait cette résidant en France, vient d'être frappée de « nullité » par un arreté du ministre de l'intérieur, en date du 23 décembre 1976. en date du 23 decembre 1970.

Cette mesure a été prise en application de la loi du 1º juillet sodiquement, et déclarent : « On doit constater que les lois d'exprécisément, du décret-loi du 12 avril 1939, sur les associations étrangères. Ce texte indique que étrangères. Ce texte indique que les associations etrangères, a quelle que soil la forme sous luquelle elles peuvent se dissimu-

# FAITS DIVERS

#### NOUVELLE CONTREFAÇON DII BILLET DE 100 F

La Banque de France a publié un communiqué dans lequel elle met le public en garde contre l'apparition d'une nouvelle contrefaçon du billet de 100 francs, type Corneille. Les caractéristiques de ces fausses coupures sont les suivantes : le papier manque de rigidité et de sonorité; il est lisse et ne comporte pas d'imiil est lisse et ne comporte pas d'imitation du « grain » du papier du
billet authentique; l'impression manque de relief; au recto, dans la
signature du contrôleur général
G. Bonchet, la lettre B est, le plus
souvent, incomplète, et n'est pas de
ce fait liée au reste du nom; au
verso, dans la mention « Benque de
France », une petite tache foncée
apparaît sous la barre verticale du B
de France.

 Un pétrolier disparait dans l'Atlantique avec trente-huit ma-rins. — Les recherches entreprises rins. — Les recherches entreprises pour retrouver le pétrolier panaméen Grand-Zenith, porté disparu depuis une semaine au large des côtes de Nouvelle-Angleterre, n'avalent toujours pas donné de résultat, ce vendredi 7 janvier. Le pétrolier, avec un équipage originaire de Taiwan, avait quitté Teesport (Grande-Bretagne) le 19 décembre et devait rallier, le dimanche 2 janvier. Somerset, port du Massachusetts. — (A.F.P., A.P.)

OPINION PUBLIQUE ET SON-

30, rue des Mathurins, 75008 PARIS Informations : Tél. : 266-36-75

# - M. Jean-Noăi Bassot et Mme

Naissances

— M. Jean-Noni Eassot et Mine, née Dung Thi Lau, ont la joie d'an-noncer la naixance de Anh-Dao, née la 13 décembre 1976. La Petite-Grange, 77186 Grisy-Suisnes.

M. et Mme Claude Berda ont la joie d'annoncer la naissance de 'Aurélie, le ler janvier 1977.
7, rond-point Mirabeau.
75015 Paris.

Mariages - Zarkia Boissis, directeur à l'Hôtel-Dieu de Paris, et Philippe Dandozs, maître des requêtes su Conseil d'Etat, font part de leur mariage, qui a été célébré dans l'intimité le 17 novembre 1976.

 Buzeins, Lapapouse-de-Sévérac (Aveyron), Paris, Montpellier, Sassandra (C.L.), Vincennes.
 M. et Mme Jacques Bedel de Buzarelagues, leurs enfants et petitsenfants. Mile Suzanne Bedel de Buza-

Milo Suzanne Bedel de Buzareingues,
M. et Mme François Bedel de
Buzareingues et leurs enfants,
Mille Thérèse Bedel de Buzareingues, en religion Sœur Thérèse de
l'Eufant Jósus,
M. et Mme Charles Bedel de
Buzareingues et leurs enfants,
M. et Mmo Bernard Bedel de
Buzareingues et leurs enfants,
M. et Mme Dominique Rambeaud,
née Elisabeth Bedel de Buzareingues,
et leurs enfants,

Et toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

décès de

Mme Henry BEDEL,

née Marie de Buzareingues,
rappelée à Dieu le 4 janvier 1977
dans sa quatre-vingtième année.
Les obséques religieuses auront
lieu le vendred! 7 janvier 1977, à
15 heures, en l'église du Buzeins
(Aveyron). (Aveyron).
Inhumation à Buzareingues dans

— Mme Dario Boccara, sa femme, Sophie, David, Déreck, ses enfants, Mme Rouby Boccara, sa mère, Mme Mirellie Boccara Cacoub et Mme Mireille Boccara Cacoub et Alain Cacoub.
M. et Mme Gérard Sousy,
M. et Mme Serge Barcellini,
Mile Dany Rouby, ses sœurs, frères,
neveux et nièces,
Mme veuve Armand Cohen, sa
tante.
M. et Mme Solo Rosenberg.

Mme veuve Armand Cohen, sa tante.

M. et Mme Solo Rosenberg,
Les families Boccarn, Guetta,
Sitruc et Ossona,
ont la grande douleur de faire part de la mort de
Dario, Gérard BOCCARA,
expert d'art en tapisseries,
fils d'Elle Boccara,
mort en déportation,
survenu le 6 janvier 1977 à l'âge de
quarante-trois aus.
Les obsèques auront lieu le rendred! 7 janvier 1977. On se réunira,
à 15 heures, à la porte principale du
cimetière Montparnasse, 3, boulevard
Edgar-Quinet, 7504 Paris.
Cet avis tient lieu de faire-part,
184, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
75008 Paris.

[Dario, Gérard Boccara, qui tenait sa salerie rue du Faubourg-Saint-Honoré, galerie rue du Favourg-saint-nondre, était expert en tapisserie du XVº au XVIIIº siècle. Né en 1933 à Lyon, pà avail fait des études de droit, il a exercé à Paris depuis 1963 et laisse un cuvrage publié en 1971, c les Belles Heures de la tapisserie ».] gères », peuvent toujours être appliquées en France. »

Villeneuve-sur-Yonne (89).
M. Philippe Chaumette.
Bruno, Emmanuelle, Benoît Valérie et Stéphanie.
recommandent à vos prières
Mme Philippe CHAUMETTE,
née Annie Cucherat,
rappelés à Dieu le 6 Janvier 1977
dans sa quarante-deuxième année.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 10 janvier 1977, à 11 heures,
n l'égifie de Villeneuve-sur-Yonne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Ni fleurs ni couronnes.

Nos abonnás, bénéficiant d'une té duction sur les insertions du « Carné du Monde », sont priés de joindre à leur euros de sexte une des dernières bandes pour justifier de ceste qualité.

M. Fleury Creton, son époux.
 M. et Mine Creton-Dubout, ser

Genève (Suisce). 19. promenade des Anglais, Nice.

- Le premier jurat, le conseil de la Jurade de Saint-Emilion, son grand aumônier et les jurats, les pères, prud'hommes, prieurs et vignerons d'honneur du la Jurade, font part, avec une grande tristesse, du décès de
M. l'abbé André DIET, aumônier de la Jurade.

 Le conseil d'administration et — Le conseil d'administration et les membres de la société IGOL-France ont la douleur de faire part du décès de leur président. M. André JUREDIEU, qui s'est éteint le 4 janvier 1977. Les obsèques ont eu lieu le ven-dredi 7 janvier 1977 en l'église Saint-Germain de Vitry-sur-Seine.

On nous prie d'annoncer — On nous prie u annouver le décès de Mme Philippe KREISS, née Germaine Peugeot, survenu à Sèvres le 2 janvier 1977

ans sa quatro-vingt-hultième année. De la part: De ses enfants, M. et Mme François Kreiss, leurs enfants et petits-enfants. M. et Mme Armand Kreiss, leurs enfants et petits-enfants, Mme François Odier, ses enfants et petits-enfants, M. et Mme Yvon Kreiss et leurs M. et Mme Christian Delsol et leurs fils : De son beau-frère, M. Philippe

De son beau-frère. M. Philippe Deymie; De ses neveux et nièces. La cérémonie religieuse a été cé-lèbrée dans l'intimité familiale le 7 janvier en l'église réformée de Versailles. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. »

(Apo., II. 10.)

(Apo., II, 10.) e Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appeiés e Enfants de Dieu, ?

(Mat., V. 9.)
15. svenue de Lamballe,
75016 Paris.
1. rue Berthier, 78000 Versailles.
2. rue du Bel-Ajr-Rodin,
92190 Meudon.
12. rue des Volsins,
78430 Louveclennes.
30 bis, rue Croix-Bosset,
92310 Sèvres.

Mme Ivan-M. Labry, sa bellefille. Dominique et Pierrette Labry et

Mme Yvonne LABRY,
née Joulin,
survenu le 31 décembre 1976, à l'âge
de quatre-vingt-onze ans.
Elle était la veuve du
professeur à la Borbonne
Raoui LABRY,
et la mère de
Yvan-M. LABRY,
décédé le 3 août 1975.
Le service religieux a été célébré
à Houdan, suivi de l'inhumation
dans le caveau de famille à Blois.
Cet avis tient lieu de fairé-part.
32, avenue Pierre-Ier-de-Serble,
75006 Paris.

M. Fleury, René Creton, son petit-fils, Mile Marie-Laurence Creton, sa petite-fille. Les familles Creton, Corne, Van-nesie, parentes et alliées, Ses fidèles et dévouces infirmières,

Ses fidèirs et dévouées infirmères, ont la douleur de faire part du décès de Mme Fleury CRETON, née Marie-Thérèse Corne, chevalier de l'ordre de la Santé publique, colondairée du Casino de Divonne-les-Bains, décèdée dons se sofrante-cuature.

décédée dans sa soizante-quator-zième année le 2 janvier 1977. Solon les volontés de la défunte, les obséques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale. 12, avenue de Budé Cantin (Suiro).

M. l'abbé André Diet, aumônier de la Jurade, ancien curé doyen de Saint-Emilion, La cérémonie religieuse a lieu le samedi 8 janvier, à 10 heures, en l'église de Macau (Gironde).

-- Pour le premier anniversaire du rappel à Dieu de Affine Georges HIRTZ, née Marie-Andrée Lombart, une messe sera célébrée mardi 18 janvier 1917, à 8 h. 30, en l'égise Notre-Dame-de-l'Arc, à Aix-en-Provence. Les amis de
 Jean LAPORTE
penseront à lui à l'occasion du
ouzième anniversaire de son décès.

- Mª Ariette Grieten demande tous ceux qui l'ont comnu, estimé, aimé, une pieuse pensée à l'occasion du troisième anniversoire du décès, le 8 janvier 1974, du docteur Jean-Gérard MARIAGE, médecin, chef de service.

— Pour le vingt-cinquième anni-versaire du retour à Dieu de son fondateur, le Père Jacques SEVIN S.J., la Sainte-Croix de Jérusaiem vous lavite à participer ou à vous unir d'intention à la messe, célébrée par Mgr Desmazières, évêque de Bean-vais, le vendredi 14 janvier 1977, à 17 h. 30, à Paris, en l'église Saint-Ignace, 33, rue de Sèvres.

— Pour le quatrième anniversaire de sa mort, une messe sera dite à la mémoire de

in mémoire de Français SOMMER, compagnon de la Libération. Une pensée est demandée à ceux restés fidèles à son souvenir.

Avis de messe

- A la mémoire de Robert CAMI, graveur.

une messe sera célébrée le mercredi
12 janvier. è 11, h. 15, à Saint-Germain-l'Auxerrois.

— On nous prie d'annoncer la messe célébrée à la mémoire de Pierre LYAUTEY, le mercredi 19 janvier, à 18 heures, en l'église maronite Notre-Dame du Liban, 17, rue d'Ulm, Paris (5°). Cet avis tient lieu d'invitation.

",OLDES SOLDES Dominique et Pierrette Labry et leur fille Florence.
Didier et Laurent Labry, ses petita-enfants.
Le docteur et Mme Claude Patron et leurs enfants.
M. et Mme Bernard Combes et leurs enfants.
Bes neveux et nièces.
Et toute la famille, ont le chagrin de faire part du décès de Mme Yvonne LABRY, née Joulin, née Joulin, vier de leurs enfants. DES SOLDES SOL IKSTIRES VESTES DE REALI CHEMISES CRAVAT du7 au 15 janvier



ctuellement

#### Visites et conférences SAMEDI 8 JANVIER

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — Caisse nationale des
monuments historiques, 15 h., 1, rue
du Piguiet, Mme Bacheiler : c Les
arts du métal 2. — 15 h., 1, rue
Esnault-Pelterie, Mme Bauquet des
Chaux : c Salons du ministère des
affaires étrangères s. — 15 h., 62, rue
Saint-Antoine, Mme Magnani : c Hôtel de Sully s. — 15 h., 27, avenue
de Priedland, Mme Oswald : c L'hôtel des comtes Pococki s. — 15 h.,
22, quai Conti, Mme Pennes :
c L'Institut de France s. — 15 h.,
2 rue Lonis-Bollly, Mme Zujovic :
c Musée Marmottan ». — 15 h.,
2 rue Lonis-Bollly, Mme Zujovic :
c Musée Marmottan ». — 15 h.,
30, hall gauche, côté part, Mme Hulot :
c Le château de Muisons-Laffitte s.
— 16 h. 20, hôtel de Sully, 62, rue
Saint-Antoine, Mme Garnier-Ahiberg : c Richesses de l'art roman
en Poitou s.

15 h. hall du Musée de la marine :
exposition « Vernet et la marine :
exposition « Vernet et la marine s
(A.F.A.). — 15 h., 80, boulevard du
Genéral-Leclerc, à Cilchy : « Le
musée de Cilchy : (L'art pour tous).
— 11 h., entrée du musée de l'Orangerie : « La peinture allemande à
l'époque du romantisme » (Visages
de Paris).

CONFERENCES. — 14 h. 45, thêten de le la marine se parison de le la marine se la la parison Exponent ét mis du En-

Pepoque du romantisme > (Vissegus de Paris).

CONFERENCES. — 14 h. 45, théatre Tristan-Bérnard, 64, rue du Rocher. M. André Frossard : c II y a
un autre monde > ; M. Henri Spade :
c Mathieu, Custon, Peluche. Les animaux et nous > ; Mª Paseal Bompard : c Le naissance du R.P.R. de
Jacques Chirax a-t-élle créé une
situation nouvelle dans la politique
française ? > (Club du Paubourg). —
14 h. 30, Musée des arts décoratifs,
107, rue de Rivoll, Mime Colette Lebmann : c Tendances fonctionnalistes
en Europe 2. — 16 h., Institut culturel italien, 50, rue de Varenne :
c Influence du droit communautaire
sur l'évolution des droits nationaux 3. — 16 h., 13, rue EtienneMarcel : c Méditation transcendantale et détente profonde ».

#### DIMANCHE 9 JANVIER

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — Caissa nationale des
monuments historiques. — 10 h. 30,
31, rue de Condé, Mine Magnani ;
c Les institutions de la République ». — 10 h. 30, angle rue de
de la Banque et rue des PelitsChamps, Mine Oswald ; « La galerie
dorée de la Banque de France ».
10 h. 30, 37, rue Vieille-du-Temple.
Mine Zujovic ; « La Parialen chez
lui de 1815 à 1914 ». — 15 h., porterie de l'abbaye, Mine Bacheller ;
« Musée du jouet de Poissy ».

15 h., 13, rue Sciplon, Mine Legregeois ; « Au faubourg SaintMarcel ». — 15 h., portail central,
Mine Lemarchand ; « Notre-Dame de
Paris et Victor Hugo ». — 15 h., Mme Lemarchand: « Notre-Dame de Paris et Victor Hugo ». — 15 h., 62, rue Saint-Antoine, Mme Magnani: « Hôtel de Sully ». — 15 h., 60, rue des Francs-Bourgeois, Mme Vermeersch: « Palais Soubise et hôtel de Rohan ». — 15 h. 30, hall gauche, côté parc, Mme Hulot: « Le château de Maisons-Laffitte ». — 17 h. 15, palais de Chaillot, salle du Musée des monuments français, Mme Saint-Girons: « La Provence antique ». Mme Saint-Girons : « La Provence antique ».

10 h. 15, Grand Palais : « Puvis de Chavannes » (L'art pour tous).—

10 h. 30, 93, rue de Rivoli : « Les spiendides salons du ministère des finances » (Visages de Paris).—

11 h. 15, Musée des arts décoratifs, Mme Lehmann : « Cinquantenaire de l'Exposition de 1925 ».— 16 h.

3. rue Maiher : « Les synagogues du vieux quartier israélite de la 3. rue Malher : Les synagogues du vieux quartier israélite de la rue des Rosiers. L'église des Blancs-Manteaux » (A travers Paris). — 14 h. 40. 83, rue de l'Université : « Le Palais-Bourbon » (Mms Barbier) (entrées limitées). — 16 h., 13, rue Etienne-Marcel : « Méditation transcendantale et délivrance des limites de la conscience individuelle ». — 15 h. 30, 15, rue de la Bücherie, M. Jacques Raillard : « Un génie au service de la grandeur : Montherlant » (Les artisans de l'esprit). — 17 h. 30, 11 bis, rue Repler : « Le yoga selon la théosophie » (Loge unie des théosophes).

Avez-vous retourné une bouteille de SCHWEPPES Bitter Lemon aujourd'hui?

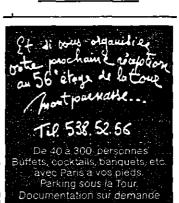

# SOLDES 2 avenue montaigne 256.27.70

ungaro hommes

*"*A l'aube de l'art."



Une collection de 45 bagues en or poinçonné de 750 F à 2.200 F.

ilias LALAOUNIS

PARIS, 364 RUE SAINT-HONORE (A LA HAUTEUR DE LA PLACE VENDOVIE

OCCASIONS \*ELYSEES\* **SOJERIES** 65, Champs-Elysées, CHEMISERIE CONFECTION BONNETERIA CRAVATTERIA

# hristian **SOLDES**

Prêt-à-porter féminin, Baby Dior, souliers, colifichets.

Prêt-à-porter masculin, chemises, tricots, chaussures...

les 10, 11, 12 et 13 janvier 10 h - 12 h 30 14 h 30 - 18 h 30

32, avenue Montaigné 12, rue Boissy d'Anglas

# RADIO-TÉLÉVISION

#### VENDREDI 7 JANVIER

#### CHAINE I: TF I

20 h. 30 (R.). Au theâtre ce soir : - le Congrès de Clermont-Ferrand -, de M. Franck. Avec P. Destailles. A. Desroches. J.-P. Tribout. M. Daimès,

Une critique du mariage bourgeois menés sur deux fronts : un couple désunt ; une jeune tille (aporable au célibat 22 h. 25. Allons au cinéma : 22 h. 55. Journal.

#### CHAINE II: A 2

20 h. 30. Feuilleton: Les brigades du figre :
21 h. 30. Emission littéraire : Apostrophes. de
B. Pivot. (Les = profs \*.)

Avec Mme labelle Mourral (\* A propos des
lycéannes ») et MM Bernard Charlot (\* la
Mystivication pédagogique »). Guy Crousy
(\* le Loup-Cervier »). Claude Duneton (\* Je
suis comme une truite qui doute »), Paul
Guile (\* Lettres à potre fils qui en a rasle-bol »).



22 h 45 (R.), Cine-club: « Si l'avais un million », d'E. Lubitsch. N. Taurog. St Roberts, N. Mac Leod, J Cruze. W. Seiter H B Humberstone (1932) avec G. Cooper. G. Raft. W. Gibson. Ch. Laughton. J Oakie. Ch. Ruggles, A. Skipworth. W. C. Fields (N.)

Sur le point de mourr un millionnaire américain, qui ne veut pas laisser ses biens à une l'amille rapace, choisit, an hasard, huit héritiers dans l'annuaire du téléphone Réactions diverses de huit personner recevant chacune I million de dollars tombés du ciel dans une suite de siestches où dominent la fantaisie et la satire



# des Brigades du Tigre à l'affaire Markovik: l'histoire vraie des BRIGADES MOBILES MARCEL MONTARRON

aux Editions Robert Laffont

# CHAINE III: FR 3 -

20 h. 30. Magazine : Vendredi. de M. Caze-neuve et J. P. Alessandri De quoi avons-nous peur ? (La revanche de la nature). Réal. F. Bou-chet.

Apec la partiripation de M Michel Serres, philosophe : de M Bruchet, chel de la division des programmes de recherches au C.N.R.S., de M Le Pichon, conseiller scientifique auprès de la direction des programmes du CNEXO. de M Villevielle, chel de l'établissement d'études et de recherche de la météorologie nationale. de M Chauvin, professeur de sociologie animale à Paris-V : de M Veber péophysicien au B R G M

21 h. 30. Histoire Les grandes batailles du passé. d'H de Turenne... Carthage. Que reste-t-il de Carthage, etté prospère du bassin méditerranéen, deux mille aus après sa chute?

22 h. 20. Journal.

#### FRANCE-CULTURE

20 h., Brancusi, par G. Charbonnier; 21 h. 30, Musico charibre (Mozart, Louis Aubert, Dello Jolo, John Downe sign Copiend); 22 h. 30 Entrellens avec Claude Olleve ein, par S. Marion; 23 h., Xenakis; 23 h. 50, Poésie.

#### FRANCE-MUSIQUE

20 h. 20, Cycle d'échanges trance-allemands... Festival estival de Paris : Chœurs de Radio-France, dir. R. Wagner, avec A Esposito. P Langridge, P Gottileb : « Requiem en ut mineur » (Cherubni) « Masse solennelle de Sainte Cécile » (Gourod) ; ZS n. Jazz torum Colin Maillard . 0 n. 5. Europe de l'Est : Compositeurs contemporains en Bulgarie et Roumanne, 1 h. Musique électrique française : « Un rock n roil français ? ».

# SAMEDI 8 JANVIER

#### CHAINE I : TF I

De 10 h. 55 à 20 h., Programme ininterrompu (à 14 h. 5, Restez donc avec nous)

20 h. 30, Variétés: Numéro un Œurico Madas); 21 h. 30, Série: Chapeau melon et bottes de cuir; 22 h. 30, Catch; 23 h. 5, Journal.

# CHAINE II: A2

De 9 h. 15 à 20 h., Programme ininterrompu (à 14 h. 35, Les jeux du stade). 20 h. 30, Feuilleton : Les beaux messieurs de Bois-Doré ; 22 h., Entretien : Questions sans visage, da P. Dumayet, P. Pesnot et Ph. Alfonsi, réal. A. Taria.

Au téléspectateur de deviner, en même temps que Pierre Dumayet. la personnelité de l'interviewé(e) 22 h. 45, Cabarets et cafés-théatres: Drôle de baraque, réal. R. Sangla: 23 h. 25, Journal.

#### CHAINE III: FR'3

20 h. 30, Ballet : «Giselle», mus. d'A. Adam, par le théâtre du Bolchoï. 21 h. 50, Journal.

# FRANCE-CULTURE

20 h., « La manifestation », de Ph. Madrel, d'après « le Cheval de Troie », de Paul Nizan, avec P. Santini, N. Taleb, F. Faget ; 21 h. 55, Ad lib ; 22 h., La fugue du samedi od « mi-fugue mi-raisin », divertissement de B. Jérôme ; 23 h. 50,

# FRANCE-MUSIQUE

20 h., Soirée lyrique... Orchestre national et Chœurs Radio-Frence, dir L. Segerstan, avec E. Gruberova. Rintzier, R. Emili : La temme sitencieuse », operanque en trols actes (Richard Strauss), 23 h. (e). Vieilles res... Pierre Monteux dirige l'Orchestre symphonique de uris, l'Orchestre symphonique de San Francisco (Stravinski, avel, Rimsky-Korsakov, Debussy, Barlioz); 0 h. 5 (e), usicien dans la mult... Gérard Condé reçoit Isabel Garcisenz.

# DIMANCHE 9 JANVIER

# CHAINE 1: TF 1

De 9 h. 15 à 20 h., Programme ininterrompu; à 17 h. (R.), Festival Gary Cooper: « les Trois Lanciers du Bengale », de H. Hathaway (1935), avec G. Cooper. F. Tone, R. Cromwell, K. Burke (N.).

(N.).

L'inde de la colonisation britannique et le grand souffle du film d'aventures holigwoodien des années M.

20 h. 30 (R.), Film : « le Grand Restaurant », de J. Besnard (1988). Avec L. de Funès, B. Blier, F. Lulli, M. R. Rodriguez, V. Venantini.

Un chef d'Etat étranger disparaît dans un grand restaurant des Champs-Elysées. Le pairon de ce restaurant se trouve pris entre la police et une bande de terrorisles. Louis de Funès en grande forme, vedette d'une comédie-fave, très drôle dans sa première parte, taborieuse par la suite.

22 h. La lecon de musique: la clarinette de M. Portal, de M. Clary, réal. P. Chegaray: 23 h., Journal.

# CHAINE II: A 2

De 10 h. 30 à 20 h., Programme ininterrompu ; à 14 h. 50, Téléfilm américain : «The Wonder-20 h. 30. Variétés : Harry Bellafonte : 21 h. 30. Série : Rush : 22 h. 15. Documentaire : Le musée imaginaire d'Eugène Ionesco, prod. P. Breugnot, réal. P. Philippe : 23 h. 5. Journal.

# 20 h. 30. L'homme en question... Marcel Jouhandeau : 21 h. 30. Aspects du court métrage français : 22 h. 35. Cinéma de minuit (cycle de l'âge d'or hollywoodien 1932 1945) : la Vie d'Emile Zola : de W. Dieterle (1937) Avec P. Muni, G. Sondergaard, J. Schildkraut, G. Holden, D. Crisp. E. O'Brien-Moore. (V.o. sous-titrée, N.) La carrière ittéraure de Zoia et son combat pous la vérité au cours de l'affaire Dreyfus Un grand l'um « progressiste » eméricain, qui fut longiemps interâtt par la censure française. Un grand rôle de Paul Muni.

CHAINE III; FR 3

FRANCE-CULTURE 20 h., Poésie ; 20 h. 5, Poésie Ininterrompue ; 20 h. 40, Atelier de création radiophonique, suivi de Courant elternatif ; 23 h., Black and Blue ; 23 h. 50, Poésie.

# FRANCE-MUSIQUE

14 ft., Le tribune des critiques de disques : « Qua opus 59 n° 1 » (Beethoven) ; 20 h. 30, Concert à l'Opèra de Lille... Orchestre philihar monique de Lille dir E Bergel : « Symphonie inachevée » (Schubert) ; « Symphonie na 3 en re mineur » (Bruckner), 22 h. 30, Cycle de musique de chambre : » Troisième quatuor à cordes » (P. Bridge) ; 23 h. 10, Sulte à la lecon de musique sur TF 1 : Michel Portal ; 0 h. 5, Concert extraeuropéen... Chants romantiques arabes ; 1 h. 15, Trèves.

# D'une chaîne à l'autre

#### LA RENCONTRE **DES PRÉSIDENTS** DE TF 1, A2 ET FR3

 Les présidents des sociétés nationales de programmes TF 1, A 2 et FR 3 se sont rencontrés, le 6 janvier, pour faire le point des négociations menées par leurs représentants et ceux des sociétés de production avec les délégués des syndicats des artistes intermates.

Ainsi MM. Cazeneuve, Jullian et Altsi MM. Cazeneuve, Julian et Contamine s'estiment e responsables, avec leur consell d'administration, devant la lot et le public » et disent devoir « veiller en toute indépendance à ce que tous les genres d'émissions qui composent un programme de télivision trouvent leur juste place. Le montant des ressources doit être révaris qui mieur entre les les des les charit qui mieur entre les les contamines de la montant des ressources doit être révaris qui mieur entre les être réparti au mieux entre les différents genres, et les sociétés nationales doivent tentr compte

de la hausse des coûts de production », ont-ils ajouté. Se référant à « l'intérêt du public » les présidents ont souhaité que les négociateurs parviennent à un accord, selon eux possible. « Les sociatios nationales ont toujours tenu à favoriser au maximum la création d'ossuvres françaises », ont-ils précisé. De son etté, l'Association française des critiques et des informateurs de radio et élévision s'est inquiétés de « ceux qui ont fait la renommée de la télévision française (les artistes-interprêtes)». Il est significatif pour l'AFCIRT que ceux-ci dénoncent la situation qui leur est falte, depuis la mise en place du système que l'Elysée et le gouvernement répétent leurs appels en faveur de la création, et ils est urgant de « restaurer les conditions dans lesquelles in télévision française a pu être considérée comme une des motileures du monde ».

TRIBUNES ET DÉBATS

VENDREDI 7 JANVIER

— Le mouvement Arcadie s'exprime à la tribune libre de FR 3 in 19 h 40.

SAMEDI 8 JANVIER

— MM. André Bergeron, secrètaire général de Force ouvrière et présidem des ASSEDICO Michel Rolant (CFD.T.) et You Chotard (CN.P.F.) participent à propos du chômage sur France-Inter 4 10 heures.

— Le mouvement Arcadie s'exprime à la tribune libre de FR 3 in 9 h 40.

SAMEDI 8 JANVIER

— MM. André Bergeron, secrètaire général de Force ouvrière et présidem des ASSEDICO Michel Rolant (CFD.T.) et You Chotard (CN.P.F.) participent à propos du chômage sur France-Inter 4 10 heures.

— Le mouvement Arcadie s'exprime à la tribune libre de FR 3 in 9 h 40.

SAMEDI 8 JANVIER

— MM. André Bergeron, secrètaire général de Force ouvrière et présidem des ASSEDICO Michel Rolant (CFD.T.) et You Chotard (CN.P.F.) participent à propos du chômage sur France-Inter 4 10 heures.

— Le professeur en ché du « Cu.F. D.T.) à 19 h 40.

# ARTS ET SPECTACLES

# Théâtre

# «LE RÊVE DE L'HOMME RIDICULE»

Au fond de la scene, sur un écran est projeté en gros plan le visage d'un jeune homme effaré, environné de musique douce. Devant, une fille, couverte d'un vieux manteau trop grand, attend. Dans la saile, errent, silèncleux, des clochards britanniques. Ils ont le regard en blais et sur les lèvres le sourire menaçant de qui va exiger l'aumône. Il tombe bien, Gérard Sire, li nous a introduits jeudi sur TF 1, en pleine grève des comédiens. dans une de ces temilles-cigales où l'on court le cachet en atten dant la gioire, où l'on vit de souvenirs et d'espoirs, où le lendemain ne tient qu'à un fil, lèvres le sourire menaçant de qui va exiger l'aumône.
Quand tout le monde est assis, arrive le jeune homme dont le visage est projeté en gros plan. Il est un peu ébouriffé, très timide, serré dans des vêtements pauvres. Il est candide, angélique, sa braguette est ouverte, il se cogne partout, s'excusant d'exister. Accompagné par des chansons, facon trio-crooner des années 60, il cherche la vérité (« Il est dur d'être seul à la connaître... »), traverse des rues pleines de violence, pense au suicelut du téléphone. L'arrière-grand-père excepté, aucun des Damien-Lacour n'est celèbre ni même connu. Ils se trouvent en bas de l'échelle savonnée d'une profession hiérarchisée, en

le rêve... .

Pour ne pas lêcher prise par lais, il faut croire au miracle, et l'on y croit lorcément, il se produkt si souvent. Les exempies ne manquent pas d'une cover-girl remarquée, tiens, c'est un réalisaleur qui trompe son ennul en feuilletent un magazine chez le colffeur. Et l'on cite volontiers le cas de tel ligurant appelé à remplacer au pied levé une vedette souffrante.

cela elle est assez spéciale, dans la chance autant que par

BIENTOT

LA GLOIRE

ou du métier, c'est selon, les producteurs en profitent, et les acteurs en pâtissent qui pensent y échapper demain et ne feisalent den pour améliorer des aulourd'hui le sort des plus délayorisés d'entre eux, les

Gentiis, aimants, enjoués, ians ombre d'amertume ou de alousie, ceux qu'on a vus à l'écren donnent l'image flattée - on est loin de l'humour grincant d'Ennemia comme avant. -de ces baledins du monde occidental spécialistes de l'audition, de la radio, de la publicité et de la post-synchronisation. Un pau bohèmes, pas trop : ce n'est pas parce qu'on vit en union libre qu'on acceptera de tourner dans un film porno Même pour 30 millions de francs anciens. Il manque des ombres à ce tableau. S'agissant d'un feuilleton, nous n'avons encore qu'une première impression. Ce n'est pas forcément la bonne

CLAUDE SARRAUTE.

#### A propes de « Ceux qui ont faim »

M. Mazzoni, de Paris, nous écrit .

L'écoute de l'émission du 39 décembre, à Antenne 2, et la lecture de l'article « Ceux qui ont faim », de Claude Sarraute, dans votre numéro du 31, m'incitent à poser trois questions à ceux qui pour-raient y répondre. Pourquo! ;

1) Les pays en voie de déve-loppement gaspillent-lis une par-tie importante des dons ou prêts qui leur sont consentis en achais d'armes plutôt que de denrées alimentaires ou de machines agri-

2) Comme l'a déclaré un participant à l'émission d'Antenne 2, seulement 10 % de ce qui est recueilli arrive à destination?

3) Le gouvernement ne donne-t-il pas l'exemple aux autres pays dits civilisés, en obligeant les Français à participer à la lutte contre la faim dans le monde par application d'un moyen blen simple qui consisterait, à la suite d'une loi ou d'un décret, à majorer de 1 % l'impôt sur les revenus ?

L'une se denanche grimaçante, hystérique. L'autre, bovine, tape sur son tambourin en reniflant. Le jeune homme, l'éternel dérach le crucifié de tous les temps, sort de son rêve, mais se cramponne à ses illusions : « J'ai vu de mes yeux vu que les hommes pou-vaient être heureux, le paradis

paient être heureux, le paradis dépend de chacun de nous... Pauvre prisonnier, aliéné jusque dans ses rèves au rabais. Avide de chaleur amicale, il doit se contenter de charité méprisante, de ramasser les sous que les autres lui lancent.

On ne trouve pas ici la brutalité et le lyrisme du Rêve d'Anne Franck, An die Müsik (que Pip Simmons a présenté au Récamier l'an dernier), mais un même désespoir, qui dérange terribiement, car il use des formes de la nostalgie attendrie pour crier l'horreur de soi et d'un monde où l'on ne peut pas être soi, où la vérité de soi est bujours masquée. Que les masques soient jolis ou laids, où est la différence? pleines de violence, pense au suicide, s'interroge sur la réalité et Pip Simmons a pris la nouvelle de Dostoïevsky, le Rêve de l'homme ridicule, et l'a adaptée

Une telle volonté de creuser ses plaies serait insoutenable si Pip Simmons, finalement, n'était pas amoureux de la beauté et du théâtre, si son génie inventif ne jouait pas perpétuellement sur l'ambiguité, s'il ne montrait pas toujours simultanément le risible et l'atroce avec un sens du gro-tesque-tragique tout à fait élsa-béthain. Pip Simmons marche sur la corde raide. Il se met en danger, mais il dispose de comédanger, mais il dispose de comé-diens extraordinaires qui savent tout faire et se contrôler. Ils ne se laissent jamais aller au pathé-tique; leur. élégance leur permet de jouer la bassesse sans nous y entraîner. Le raffinement éclaire, dénonce et pervertit la trivialité; la trivialité éclaire, dénonce et pervertit le raffinement. Enferme dans un cercle vicieux, Pip Simmons nous offre un passionnant spectacle

COLETTE GODARD.

# Cinéma

l'homme ridicule, et l'a adaptée à sa manière, qui est de tirer chaque situation vers l'équivoque la plus provocante. Son héros aux joues enfantines rêve que vient le trouver son double-contraire, un Dracula musclé, acrobate, exagérément viril, juché sur des échasses cloutées comme un blouson de rocker. Ce diable noir l'aide à se donner la mort, lui laisse sa place dans un cercueil.

l'aige a se donner la mort, lui laisse sa place dans un cercueil, l'emmène jusqu'au paradis. Le paradis est un music-hall miteux où, sous des étolles scintillantes, entre des palmiers de carton des filles aux seins nus et des hommes en colliers de fieurs ignent pre

filles aux seins nus et des hommes en colliers de fleurs jouent une doucereuse musique des fles. On hui sourit, on lui tend les mains. Il essaie de danser d'être avec les autres. Pauvre maladroit!

Au strop trop sucré sucrèdent les décibels du rock, la révolte de pacotille, une vulgarité désespérée. Les filles s'habillent en strip-teaseuses, enfilent leurs bas trouès avec des gestes lascifs, autour du Dracula - pop - star.

# LES VÉRITÉS DE LA «PALUCHE»

tères de New-York, pourquoi pas ? almés, des fantômes, pris dans la li y a tant de mystère et de nouveautés dans cet assai. Essal au sens le cinéma, cité expresséme littéraire en même temps que iltté- non, en tout cas, il se produit que ral, comme cinéma d'art et d'essal, ce réel, représenté sur un tube L'auteur, ils sont deux : un ancien collaborateur des Cahiers du cinéma, cule en suspense Jean-André Fieschi, et sa « paluche ., instrument qu'il a présenté est induit à parler d'écriture, ce dans nos colonnes comme un serait comme des Mémoires sans « trolsième œil » (le Monde du

29 Janvier 1976). Un instrument coauteur d'un film, cela paraît absurde ou idéaliste, mais c'est pour le moment le cas . l'investigation des possibilités d'une caméra, réduite en son dispositif ultime à la forme d'un gros tube d'aspirine et qui se manipule comme un micro, produit des effets d'écriture, sinon automatique, fortulte, on pense à un art brut, mais evidemment, avec le temps, le catalogue de ses possibilités, une grammaire, va se constituer, et ce ne

sera plus pareil Dans la première époque des Nouveaux Mystères de New-York, Intitulé Enlance, car les Nou-veaux Mystères sont comme un feuilleton, à écrire au jour le jour, Jean-André Fleschi a assemblé les premières pièces d'un inventaire, une voiture d'enfant, c'est dans l'escalier, les Images d'une rue, aller,

réalité ou mis en scène, et partout vidéo, devient de la fiction, et s'arti-Au bout des doigts, la caméra ; on

nauralisme D'alijeurs, les « vérlés : de l'image défilent sous un angle impossible. Mais il ne faut pas croire que la - paluche - soit comme un stylo-bille. Au contraire, elle amplit l'écran, ligne à ligne avec - et ce n'est pas une métaphore, - des pleins et des déliés Les Nouveaux Mystères de New-

York sont présentés samedi 8 jan-vier à la Téléthèque de ChailloL MARTIN EVEN.

★ Téléthèque de Chaillot, samedi

8 janvier, séances à 14 h. 30, 15 h. 45.

17 h., 18 h. 15 et 19 h. 30.

Tota Gries est mort le lundi 3 jan vier à Los Angeles, à l'âge de cinquante-quatre ans. Auteur, après l'assessinat de Sharon Tate, d'un documentaire sur la « famille » Manson, il avait notamment résisé e Will Penny s et le téléfilm « Q. B. VII s. Il était sur le point d'achever le tournage d'un film sur

A L'APPEL DU SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES-INTERPRETES

retour, des lectures, mais sussi les la carrière de Mohamed Ali.

# GRAND GALA DE SOUTIEN A LA GRÈVE DES ARTISTES

TOUS CEUX QUE VOUS NE VERREZ PAS SUR VOTRE PETIT ÉCRAN

# AU THEATRE DU CHATELET LUNDI 10 JANVIER

A 18 HEURES ET 21 HEURES

AVEC LA PARTICIPATION DE

Cotherine ALLEGRET, AVRON et ÉVRARD, Guy BEDOS, Jean-Michel CA-RADEC, PIA COLOMBO, Yvon DANTIN, Jacques FABBRI, LES FRÈRES JACQUES, Mic JEANEL, Michel FUGAIN, Daniel GÉLIN, Juliette GRÉCO, Robert LAMOUREUX, Francis LEMARQUE, MOULOUDJI, NICOLETTA, Claude NOUGARO, Marc OGERET, Francis 'PERRIN, Serge REGGIANI, Jean-Marc THIBAULT, Pierre TISSERAND, etc.,

en présence de tous les artistes grévistes

'Prix des places: 20 F

Réservation collectivités et individuelle : TRAVAIL ET CULTURE 92, rue Jean-Pierre-Timboud - 75011 Paris - Tél. 357-63-70

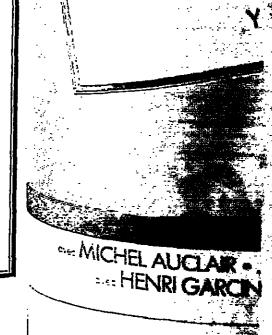



run il une se dehanche simile hystérique. L'autre simile hystérique. L'autre source finale, sur son tambourin en tente source jeune homme. l'éternel de son rêve, mais se transput de son rêve, mais se transput seleux, ses illusions : a Joar se deux, ses illusions : a Joar se deux ses une que les homan le qui dépénd de chacun de reparte prisonnier, alieur à dans ses rêves au rabat à dans ses rêves au rabat à contenter de charite il qui plan de ramasser les sous que inspire de ramasser les sous que ments autres lui lancent. autres lui lancent.

On ne trouve pas in a la taité et le lyrisme du la d'Anne Franck, An de la cipe Pip Simmons a propie même désespoir, qui de terriblement, car il de pour crier l'horreur de su monde où l'on ne peut pe er des à...la pour crier l'horreur de si en monde où l'on ne peut en soit de soit en soit cui la vérité de soit en soient jois ou laids, oi en différence?

Une telle volonté de crev plaies serait insoutenable: Simmons, finalement, l'en amoureux de la beaut en théatre, si son génie invertioualt pas perpétuellement l'ambiguité, s'il ne mour toujours simultanément en toujours simultanément en soit en soit en l'ambiguité, s'il ne mour toujours simultanément en soit en iite et NOQUE vient c. exa-r des toujours simultanément k et l'airoce avec un seu è tesque-trasique tout à lui-béthain. Plu Simmons a sur la corde raide. Il se è danger, mais il dispose è dianger, mais il dispose è diang extraordinaires mi art, ini arcuell, ils. Le

r des

a blom-

liantes,

at une les On mains

B Syec

révolte

déses-ent en un bes asclfs

diens extraordinaires on stout faire et se contrôle se laissent jamais aller et tique : leur élégance leur de jouer la bassesse sant entrainer le raffinement de course et raffinement de la contrôle et le raffinement de la contrôle et la contrôle de la contrôle et la contrôle de la contrôle denonce et perverit la the la trivialité éclaire disc perverit le raffinement de dans un cercle vicin Simmons nous offre me pan: spectacle

COLETTE GOME p - stett - A Paince. 10 h. 20 (en mie

# Murique

# Après un long silence...

(Suite de la première page.) Autour de ces fines articula-tions s'organisent des formes li-bres qui sont comme créées par l'émergence des idées poétiques : Nocturne en aftente où le temps se peuple de petites voix, de mou-rements de rame dans l'eau, de grands sforando graves comme des paquets de mer soudains; Miroir d'espace, déploiement cos-mique si simple qui inscrit entre les harmoniques du violon et le raclement sourd du violoncelle les frissonnements des instruments médiants ; Litanies où tournoient les couleurs vigoureuses et les pensées qui battent la campagne; Litanies 2 aux sons flûtés qui s'étagent et tulent comme des co-lombes sur un toit; Constella-tions où s'éparpillent les échos d'un chant fondamental qui se d'un chant jondamental qui se recompose dans ces entrecroisements; Nocturne 2 eux mustérieux mouvements ribrionnaires; Temps suspendu où se perd peu 
à peu le ressue d'une imagination, 
non pas lassée d'avoir joué trop 
longtemps avec elle-même, mais 
lassant, peut-être à regret, accoster regure aui a retropné cet. ter l'œuvre qui a retrouvé cet être poétique un jour surgi en

CARMET DUFLLHO **SPIESSER** «LA VICTOIRE EN CHANTANT» de Jean-Jacques Annaud ... la satire est là prun parcufante, réjouissante in les auteurs visent juste et contimouche. Dans notre products JEAN DE BARONCELLI.

monique toujours merveilleuse ; et il découvre comme spontanément le génie propre du quatuor à cordes, son dynamisme foisonnant, ses agrégais savoureux aux 
mille sonorités neuves, sa dimension personnelle. Dire cela, c'est 
aussi célébrer les qualités exceptionnelles du Quatuor Parrenin 
qui, d'une première audition, a 
jait le triomphe d'une œuvre dont 
on aurait déjà découvert toules 
les sirtualités ment le génie propre du quatuoi les virtualtiés.

Les autres partitions présen-tées à ce concert du cycle 2e2m pálissaient à côté de celle-ci, même le Quatrième Quatuor

Sans se renier en rien, Dutil-leux n'a jamais peut-être atteint à une telle liberte d'écriture, avec cette richesse impondérable et cet equilibre dans le mariage du contrepoint et d'une couleur har-monime toujours merveilleuse; comme des stalactites tristes, on restroupe ni la fluidité ni la comme des statactites tristes, on ne retrouve ni la fiudité ni la complexité et la poésie précieuses des œuvres précédentes de Jacques Lenot : timidité de l'interprétation ou recherche peu convaincante d'une voie plus abrupte? Qu'a voulu faire enfin Milko Kelemen en illustrant de musique sept textes des Mois de Sarire, phrases et mots lourds comme du bronze au matieu de ces arabesques et vocalises tarabiscotées, confiées de plus à une biscolées, confiées de plus à une caniatrice excellente, Mary Thomas, mais dont la prononciation ajoutait au dérisoire apparent ou lout au moins à l'incongruité?

JACQUES LONCHAMPT.

# Petites nouvelles

La Maison des jeunes et de la culture - Théâtre des Deux-Portes organise samedi 8 janvier, de 15 henres à l'aube, une Journée de thélitre non-stop, avec le Magic-Circus, le TEP, le Théâtre de l'Aquarium, le Collectif de la rue Dunois, Avon et Evrard, le Théâtre de l'Unité, Chris-tian Perraira, le Théâtre-Ecole de Montreuil et le Centre dramatique de La Courneuve. Le 9 Janvier, à a été attribué à « Jones qui aura partir de 17 heures, le collectif Chansons de femmes présentera l'ensemble de ses spectacles.

Ni publics ni orchestres multi-

De son côté, le syndicat général Seine - C. G. T. des personnels des Maisons des jeunes et de la culture a affirmé son soutien à l'action entreprise par la M. J. C. - Théâtre des Deux-Portes depuis douze mois et a dénonce, dans un communique, la mesure d'expulsion qui la frappa et l'arbitraire dont est victime l'une des plus importantes et des plus vivantes M. J. C. de Paris ».

Dějà primé par les critiques new-yorkais, « les Hommes du pré-sident », d'Alan Paluka, a été désigné comme « mellieur film de l'année »

par l'Association nationale de la critique cinématographique améri-taine, Alan Paluka étant le « meijété consacré « meilleur acteur » : William Holden et Gérard Depardien ont reen un deuxième prix d'inter-prétation. Les « meilleures actrices » sont Sissy Spacek et Faye Dunaway Enfin, le Prix du meilleur scénario

■ Ni publics ni orchestres multi-raciaux : c'est ce qu'imposent les lois sud-africaines. Nana Mouskouri, qui souhaitait que son tour de chant soit ouvert à tous, a dit annuler sa tournée en Afrique du Sud devant l'Interdiction gouvernementale.

Une nouvelle revue mensuelle d'information artistique, « le Guide des arts », vient de publier son premier numéro. Elle annonce les spositions des musées, des centres culturels et des galeries, les ventes publiques, ainsi que les concerts (80 pages, en vente dans les klos-

# Bible en

sculpture, mais elle la révèle ; la photographie en noir, tant que la traduction en couleurs n'aura pes trouvé son langage. Malraux — on n'en finira jamais avec lui — a largement utilisé cet « in-comparable auxilisire », qui « appartient à la fois au monde réel des soirces et à un monde irréel qui le prolonge... » par leur « nolement », par « le dislogue que leur impose l'éclairage ».

On n'a pas oublié les admirables agrandissements des gisants de Saint-Denis (Formes du 12 juillez 1975), qui mettent en relief des détails souvent invisibles à l'œil nu pour le tourisse pressé, détectent des trésors insoupçonnés, ournent nutour des chefs-d'œuvre de la sculpcure française comme n'aussit réussi à le faire aucun visiteur, Lequel allais alors de découverse en découverte avant de franchir les quelques mètres qui separaient le musée municipal de la basi-lique (1) pour metre à profit ce cours magistral qui lui avaix appris à voir. De longs mois de travail avaient été nécessaires à Carles Ciccione pour mener à bien son entreprise de re-creation. Car. par-delà l'ambirion de fournir un document, il était parvenu à superposer une nouvelle œuvre d'art à l'œuvre d'art

Il est moins aisé, en sorrant de l'hôtel de Marie (2), de se rendre à l'île sué-doise de Godand, en pleine mer Balrique, pour confronter les images amourensement taillées dans la pierre pat les artisans du dix-septième ou du dix-huirième siècle avec les photographies de Rolf Dahlström, et quelques moulages. Du moins prend-on conscience, en parcoumar les deux vastes salles d'expo-

sition, de la richesse archéologique d'un ile qui possède quatre-vingt-donze églises médievales sur quatre-vingt-treize, et on partage l'émotion qui inspira les illustrateurs naîfs de cette Bible en pierre, d'une apparente gaucherie mille fois plus expressive que l'achèvement acadé-mique. Œuvres ingénues et terribles où les têtes de diables et de monstres divers font bon ménage avec les scènes de crusuré : le massacre des Innocents, par exemple, a plusieurs fois hanté les rêves

fonts baptismanx de la période romane (vers 1150-1200), d'où proviennent d'ailleurs la quasi-mealiné des photos présentées, jousient-elles un rôle plus ou moins magique en neutralisant, par leur propre représentation, les êtres maléfi-ques auxquels le nouveau-né devait être arraché par le secrement ? Ou, plus simplement, devaient-elles rappeler la nécessité de parifier l'enfant, en quelque some de l'exorciser?

Il pourra rejoindre le troupeau des fidèles et, à leur suite, pénétrer plus avant dans la maison securisante, esconé d'autres images tout aussi respurantes — et le monstre n'auta que les anneaux d'un serpent à se mettre sous la dent. Dans les fonts heprisment de Hamra, saint Georges terusse le dragon. L'Apocalypse fair sinsì pendant à la Visitation et à l'étoile des mages suspendue sur la crèche.

Il faur bien reconnairre, en effer, une. celles qui les contrebalancent ont la part belle. Fort belle, en vérire.

Défilent, à l'usage des simples et des illettrés, les épisodes marquants de la sanctuaires disseminés dans l'île natront tour à tour. La création d'Adam et celle d'Eve, la Chure, le Déinge... Voici l'en-fant, emmailloré comme une larve dans son cocon, veillé par le bemf et l'âne, qu'à la Crucifizion. Dans le visage du moribond ou dans celui du Christ en majesté, l'humain et le divin coexistent

La photographie ne remplace pas la des imagiers. Ces figures décorant les grâce à l'extraordinaire insuition du

Y a-t-il un si grand écurt entre l'œil et la main de l'homme du Moyen Age et l'œil et la main de l'homme moderne quand cer ceil er cette main out enfin désappris un acquis artificiel et cherché à happer et à rendre le visi ? Je trouve chez Suzanne Martin (3) un si vorace appetit de vérité, une telle force pour l'exprimer, qu'il faut surmonter la gêne qu'elle provoque au premier regard, comme l'artiste l'a surmontée elle-même et transmuée. l'al été frappé, entre toutes ces toiles violentes bien que fermement architecturées, de la série dite Chaos, per celle qui s'incirale l'Accident. Débris de ferraille, d'aciers aux reflets bleus et de viscères sanguinolents. D'aumes, comme la Chuse, où la rigidité des structures geometriques — cadres, ouver-tures, feneres — qui souvent dans les compositions de Suzanne Martin contiennent les débordements de la Il fame primitive — la notre en fin contrement les denormements de la de compte — u'a pas ancadu Max vie — ou de la mort, — font preuve de Jacob pour évoquer, avec crainte et la même maitrise picturale. Qui se tremblement mêlés d'une trouble retrouve dans ses cenvres sur papier, complaisance, ses Visions infermeles, ces Estacades qui stoppens au passage celles qui les contrebalancent ont la part belle. Fort belle, en vérité.

Défilent, à l'usage des simples et des le néant que l'indifférence.

#### JEAN-MARIE DUNOYER

(1) Depuis, l'exposition « Le roi, la sculpture et la mort » a fait du chemin. A Blois jusqu'au 15 janvier, elle sera, du 27 janvier au 26 février, au centre des arts et loisirs du Vésinet.

(2) Centre culturel suédois, 11, rue Payenne. (3) Galerie Claude-Renaud, 71, bou-levard Raspall.

# · PIANO et REGITALS \*\*\*\* 77-

RECITAL CHOPIN - Vandred! 28 janvier, 20 h 30

CHRISTA LUDWIG avec GEOFFREY PARSONS - Jeugi 3 février, 20 b 30 SCHURERT - BRAHMS - WOLF - STRAUSS - MAHLER

THEATRE DES CHAMPS-ELYSKES (Loc. Théâtre et Agences,



OVEC MICHEL AUCLAIR • JEAN BOUISE • JEAN-MARC THIBAULT • DANIEL IVERNEL • JEAN-MARC BORY Scénario original de YVES BOISSET et CLAUDE VEILLOT groculo collaboration de LUC BERAUD OVEC HENRI GARCIN . JACQUES SPIESSER Diologues de CLAUDE VEILLOT Line production ACTION PLANS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION FLANEDIS e MARCEL BOZZUFFI

S DE LA «PALUCII

ava Myse choses autour dun leife &

AN 'PAS ? - BIRGS, DES TOTIONS PAS : ie einema, outa expresser # **#41 \$50%** mon, en tout cas. I se pri CG 168) 1501025115 20. 5 wie en sustansa gamme des Mines nauralisme Darleus siet de l'image det est stabi angessible. Mais it re foras stylo-bille AL contract of Petran, Pare a lamage. CE N'est pas une meades. ple na et 185 deles Les Mouresur Missie ? Yers com treserves and a iz Telemesia ağ MARTIN PE

For Gries est mort le les otementaire sur li ik

# ANTISTES-INTERPRETES ELEVE DES ARTISTES

S SUR VOTRE PETIT ECRAN CHATELET

INVIER A HEURES

NTION DE Guy BEDOS, Jean-Michel Ch Jacques FABBRI, LES FRERE Doniel GELIN, Juliette GRECO. L. MOULOUDJI, NICOLETTA

PERRIN, Serge REGGIAN efficies grevistes

TRAVARL ET CULTURE

# THEATRE NATIONAL

A partir du 10 janvier pour la première fois à l'ODÉON

LE NOUVEAU THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE Cie MARCEL MARÉCHAL avec la création

d'une pièce de Jean VAUTHIER TON NOM DANS LE FEU

DES NUÉES, ÉLISABETH Mise en scène : Bernard BALLET. Marcel MARECHAL et Jean VAUTHIER. Tous les soirs à 20 h. 30, sauf dimanche et lundi. Matinée dimanche à 16 h.

Renscionements et location : 325-70-32. 🛚 7 F, 12 F, 19 F, 26 F, 34 F🖼

THEATRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT : 603.60.44
DIRECTION: JEAN-PIERRE GRENIER

Du 11 au 20 Janvier 1977

Un événement! JEAN-MARC BORY-PASCALE AUDRET-GILLES SEGAL dans

O RUE DE LA BELLE FEUILLE (a 100 m. du Métro Marcei SEMBAT LOCATION au THEATRE et dans TOUTES LES AGENCES

> arsovie pour son unique Gala à Paris la grande vedette polonaise

FRANCE-ELYSEES vo - MADELEINE GAUMONT vf

**CLICHY-PATHE vf - MONTPARNASSE 83 vf** 

**CONVENTION GAUMONT of - QUINTETTE VC** 

ennemis

comme avant

RAY STARK Un Film do HERBERT ROSS

WALTER MATTHAU & GEORGE BURNS dos. ENNEMIS COMME AVANT ... NEIL SIMON ... RICHARD BENJAMIN ... Sodrario de NEIL SIMON Produz por RAY STARK resides por HERSERT ROSS

CHAMPIGNY-Multiciné Pathé - LE BOURGET Aviatic

ENGHIEN-Français - VELIZY 2

10 JANVIER

Au Théâtre ANTOINE 13 janvier (208-77-71)

La Location est ouverte

Les Parents Terribles de Jean COCTEAU

avec Madeleine Robinson, Lila Kedrova, Jean Marais, Caroline Silhol et François Duvai.

Cie MORIN-TIMMERMAN dù 4 janvier au 5 février AU THEATRE 14. 20 avenue Marc Sangnier Paris 14e (Pte de Vanves) Réservations : 805.78.65

10 DERNIÈRES IRREVOCABLEMENT CLOTURE DIM, 16 JANVIER 18 h. 30

PAUL MEURISSE et tous les créateurs L'AUTRE VALSE de Françoise DORIN

Théâtre des VARIÉTÉS Location 233-09-92



Immense succès de PIERRE-JEAN VAILLARD J. MEYRAN - Ch. VEBEL MARIANNE

NE VOIS-TU RIEN VENIR?

100<sup>ème</sup> Location : 606-10-26 et Agence



STANLEY KUBRICK GAUMONT CHAMPS ÉLYSÉES vo

14 h = 17 h 25 = 21 h (samed) séance à 0 h 30) IKPÉRIAL vi 14 h = 17 h 25 = 21 h HAUTEFEUILLE vo 12 h • 15 h 30 • 19 h • 22 h 30 (samedi : 14 h • 17 h 30 • 21 h dimanche : 14 h • 17 h 30 • 21 h) 6AUMONT SUD vf 13 h 55 • 17 h 25 • 20 h 50

MONTE-CARLO - SAINT-GERMAIN STUDIO 14-JUILLET PARNASSE - 14-JUILLET BASTILLE



COLISEE 1 v.o. - SAINT-GERMAIN HUCHETTE v.o. - STYX v.o. GAUMONT RIVE GAUCHE v.o. GAUMONT LUMIERE - GAUMONT NATION - PLM SAINT-JACQUES - SAINT-JAZARE PASQUIER OLYMPIC ENTREPOT - MULTICINE Champigny - GAUMONT Evry GRAND PRIX DE LA MISE EN SCENE CANNES 1976



Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles

LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Vendredi 7 janvier

# théâtres

Les salles subventionnées Comédie-Française, 20 h. 30 : la Paix chez sol : le Maiade imaginaire. Chaillot. 20 h. 30 . A A Theàtres d'Arthur Adamov. — Salle Gémier.

20 h. 15 : Mère Courage et ses enfants. Petit Odéon. 18 h. 30 : Paraichimie. TEP. 20 h. 30 : Chicago crime and crash.
Petit TEP, 20 h. 30 : PAR. 24-41.
Chapitesu TEP, 20 h. 30 : Grand
Magic Circus.

Les salles municipales

Châtelet, 20 h. 30 ; Volga. Nouveau Carré, I. 20 h. : Parole de femme. — II. 30 h. : Emma Santos. Théatre de la Ville, 18 h. 30 : Quila-

# Les théâtres de Paris

Athènee, 21 h. : Victor ou les Enfants au pouvoir.
Cartoucherie de Vincennes, Théâtre de l'Aquarium, 20 h. 30 : La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras. — Théâtre de la Tempête, 20 h. : Penthésilée. — Théâtre de l'Epec-de-Bois, 21 h. : Yuro. Centre culturel du XVII°, 21 h. : les

Centre culturel du XVII\*, 21 h.: les
Amours de Jacques le Pataliste.
Comédie des Champs-Elysées,
20 h. 45: Chers zolseaux.
Coupe-Chou, 20 h. 30: l'Armédoche.
Daunon, 21 h. le Portrait de Dorian
Gray (dernière).
Edouard-VII. 21 h.: Amphitryon 38.
Gaité-Montparnasse, 20 h. 30: les
Amoureux: 22 h. 30: le Mime
Janusz.
Gymnass-Marie-Bell, 21 h.: Une
aspirine pour deux.

Gymass-Marie-Bell, 21 h.: Une aspirine pour deux.
Hocherte. 20 h. 45: la Cantatrice chause: la Lecon.
La Bruyère. 21 h.: Pour 100 briques. t'as plus rien maintenant.
Mathurins. 20 h. 45: les Mains sales.
Michodière. 20 h. 45: Acapulco, Madame.
Moderne. 21 h.: Qui est qui?
Montparnasse. 20 h. 30: Même heure. l'année prochaine.
Mouffetard. 20 h.: la Musica; les Eaux et Forèts.
Nouveautés, 21 h.: Nina.
Œuvre. 20 h. 45: le Scenario.
Le Palace. 21 h.: le Rève d'un homme ridicule (Pip Simmons).
Palais-Koyal, 20 h. 30: la Cage aux folles.
Plaisance. 20 h. 45: la Reine de

folies. Plaisance, 20 h. 45 : la Reine de la nuit. Poche-Montparnasse. 20 h. 45 : Isaac et la Sage-Femme.

Porte-Saint-Martin, 20 h. 30 : la Dispute. Studio des Champs-Elysées. 20 h. 45 : les Dames du jeudi. Studio-Théâtre 14, 20 h. 30 : la l.e music-hall Fausse Sulvante. Théâtre d'Art, 20 n 30 · Bonsoir. Monsleur Tchekhov: 22 h. 30 ,: l'Amant arabe.

Théatre des Arts. 20 h. 45 : l'Ecole des cocottes des cocottes.

Théâtre de la Cité internationale,
la Resserre. 21 h.: Deur.
Théâtre de l'Epicerie, 20 h. 30 : la
Glace à trois faces ; le Prix Martin.
Théâtre Essaion. 21 h. : la Représentation. sentation.
Théâtre du Marais, 20 h. 45 : Electre.
Théâtre du Manitont, 20 h. 30 : Dom Théatre du Manitont, 20 h. 30 : Dom Juan.
Théatre d'Orsay, grande saile, 20 h. 30 : Equus. — Petite saile, 20 h. 30 : Madame de Sade. Théatre de la Péniche. 20 h. 30 : En attendant Godot. Théatre Présent. 20 h. 30 : le Pavé de l'ours : le Tombeau d'Achille. Théatre 347. 20 h. 45 : Egmont. Variétés, 20 h. 30 : l'Autre Vaise.

Les théâtres de hanlieue Boulogne, T. B. B., 20 h. 30 : la P., respectueuse ; Huls clos.

« Fascinant... .

Cergy-Pontoise. 21 h.: Monbasa, rythmes africains.
Créteil. Maison des arts. 21 h.: Orchestre de l'He-de-France, dir. P. Dervaux (Beethoven, Murgler, Moussongsik, Ravel).
Pavillons-sons-Bois, hôtel de ville. 20 h. 45: le Collectif de Champigny (musique de chambre).
Vincennes, Théâtre Daniel-Sotano. 21 h.: la Cautatrice chauve.

#### Les cafés-théâtres

Au Bec fin, 31 h. : la Collection : 32 h. 15 : Emmanuelle ; 23 h. 39 ; 22 h. 15: Emmanuelle; 23 h. 39;
A. Bruant.
Les Blaucs-Mantesux, 20 h.: Romain
Boutellie; 21 h.: Jean Bols;
22 h. 30: C'est la surprise.
Café d'Edgar, 21 h.: le Désert ross;
22 h. 30: la Frappe. — Il, 20 h. 20;
Nous chantons, ne vous déplaise;
22 h. 15 et 23 h. 45: Deux Suisses
au-dessus de tout soupron.
Café de la Gare, 22 h.: Une pitoyable
mascande.
Au Coupe-Chou. 20 h. 30: l'Arménoche: 22 h.: Pourquoi pas moi?;
23 h. 30: Bruno Garein,
La Cour des Miracles, 18 h. 20:
Erostrate; 20 h. 30: les Jeannes;
22 h.: la Flemme.
Dir-Benres, 20 h. 30: La démocratie
est avancée.

est avancée. Le Fanal. 20 h. 30 : le Président. Fer-à-Cheval, 22 h. : Tramille, Pavall.

Fer-à-Cheval, 22 h.: Tramille, Pavall, Fattle.
Le Petit Casino, 21 h. 15: Parter du pled gauche; 22 h. 30: J.-C. Montells.
Le Sélénite, 20 h. 30: Une maille a l'enven; 22 h. 30: Le Sélénite, 20 h. 30: Une maille a l'enven; 22 h. : Pinock et Matho; 23 h. 30: Eh i Mec. — II. 21 h. : C'est très important; 22 h. 30: Jeanne an boucher; 24 h. : les Hommes-Loups.
Théâtre Cabaret-Rouge, 22 h. 30: Montque Morelli et Leonard.
Théâtre du Marais, 22 h. 30: Jeanns d'Arc et ses copines.

d'Arc et ses copines.

La Veuve Pichard, 20 h. 30:
Maritane Sargent: 22 h. 15: ta
Revanche de Louis XI.

La Vieille Grille, salle 1, 20 h. 30;
Orchidée; 21 h. 15: Handicap.

Salle 2, 22 h. 30: Rocker's Digest.

#### Les chansonniers

Caveau de la République, 21 h. : R. P. R. ou Le nouveau-né a une grande barbe... Dix-Heures, 22 h. 15 : Tu crois que c'est mieux ailieurs.

et comédies musicales Henri-Varna-Mogador, 20 h. 30 : Rêve de valse. Marigny, 21 h.: Nini la Chance. Théatre Mouffetard, 22 h. 15 :

Bobino, 20 h. 30 : Georges Brassens, Concert Mayol, 21 h. 15 : Bouquet de nus. Olympia, 20 h. 45 : Dalida. Théatre des Arts. 18 h. 30 : Roger Théatre Fontaine, 21 h. : Paul Pré-bolst.

# La danse

Théatre des Champs-Elysées, 20 h. 30 : Ballet de Roland Petit (Casse-Noisette). Centre culturel du Marais, 21 h. : Théatre de la Cité internationale, Grand Théâtre, 21 h. : Ballets Ethery Pagava.

# les concerts

Maison de la radio. 20 h. 30 : Nouvel Orchestre philiparmonique de Badio-France, dir. M. Arena (Bea-trice de Tende, de Bellini).

#### THEATRE DE LA TEMPÊTE CARTOUCHERIE - 328-36-36 PENTHESILEE KLEIST

 Une soirée bénie par les dieux de la Grèce et du théâtre... D'une parlaîte et rigoureuse beauté... D'excellents comédiens. R. KANTERS l'Express.

«Très beau tout cela, très singulier, avec des moments étonnants.» M. GALLEY Je Quotidien.

 A quelle grandeur peut atteindre parlois la passion du théâtre. F. CHALAIS France-Soir.

G. DUMUR le Nouvel Observateur.

le Monde.

Texte français de Julien Gracq Mise en scène de Michel Hermon et Lucien Melki.

BALZAC ELYSEES - UGC ERMITAGE - UGC OPERA - LES IMAGES - MIRAMAR - MISTRAL - OMNIA BOULEVARDS - UGC GOBELINS
PARAMOUNT MAILLOT - 4 LIBERTE GARE LYON - ST. CHARLES CONVENTION
PÉTIDÉRIO: PARLY II - ALPHA Argentorii - FLANADES Sarcalies - CARREFRUB Pantin - Abtel Rogent - SLIS Orsay - Artel Crétail - Bobieny
FRANÇAIS Englison - CALYPSO Viry Chatilion - Ariel Buell - Lux Bagueux - Ceraty Pontoise

PIERRE TORNADE DARRY COWL

Dans la grande tradition"

des Comédies Smériesmes

" "# JACQUES BESNARD

**GRAND SUCCES** COMIQUE DE LA NOUVELLE





ा एक ए प्रकार *नेप*न्यकार

Mire, gebundt bie eps 10 (10 and 10 ft) 10 (10 and 10 and

SEELERGOEN .: - MARIVAUX VA . MAUTEFEN HIRLE PERHASSENS - 14 HULLET MASTILL



VALEUMS ACTUES & That I wright JOURS DE PRANCE

MORATELLES CITTORIS CAN BACCA - USC COMPLETS - UNIT AND COMPLETE. SERVER OF THE REAL PROPERTY.

DIMANCHE 9 : SEANCES LE MATTIP

i 10 heures et 12 heures.

Un Adolescent à Venise

LUIGI COMENCINI

L'ouvrage est superbe

Un chef-d'œuvre

Des images admirables

Une rare réussite

LE MONDE 🏂

FRANCE-SOIR

TELERAMA

Un véritable enchantement VALEURS ACTUELLES

• Élégance, rigueur, intelligence sensible

TELE 7 JOURS

HUMANITÉ-DIMANCHE

NOUVELLES LITTÉRAIRES

**ÉLYSÉES-LINCOLN** vo • MARIVAUX vo • HAUTEFEUILLE vo

14 JUILLET PARNASSE VO • 14 JUILLET BASTILLE VO

8° (338-49-34); P.I.: Paramount-Galté, 13° (328-99-34); P.I.: Paramount-Marivaux, 2° (288-55-33).

EDVARD MUNCH, LA DANSE DE LA VIE (A. V.O.): Racine, 6° (633-42-21).

L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.O.)
(\*\*): St-André-der-Arts, 6° (326-42-21).

L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.O.)
(\*\*): St-André-der-Arts, 6° (326-42-21).

L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.O.)
(\*\*): St-André-der-Arts, 6° (326-42-17).

LE GRAPHQUE DE BOSCOP (Pr.): Hautsfellis, 6° (532-79-23); Marignan, 8° (732-69-23); Mortanasse, 8° (338-19-17).

LE GRAND ESCOGRIFFE (Pr.): Berlitz, 2° (722-69-33), Ambassade, 5° (338-19-08), Montparnasse-Pathé, 14° (326-45-13), Gaumont-Convention, 15° (828-43-27), Victor-Hupo, 16° (727-49-75), Wepler, 18° (387-50-70), Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74).

L'HEROINE DU TRIANGLE D'OR (Pr.): La Clef, 5° (337-80-80), JONAS QUI AUEA VINGT-CINQ ANS EN L'AN CHE P. (339-38-00), Elysten-Farnasse, 6° (333-33-40), 14-Juliler-Parnasse, 6° (333-33-40), 14-Juliler-Parnasse, 6° (333-33-40), 14-Juliler-Parnasse, 6° (333-33-40), Elysten-Lincoln, 8° (335-38-00), Elysten-Lincoln,

Les illuss manuals (\*) sont interest manuals (\*) sont in Previous (\*

JOHNNY ANGEL

SERAIL (Fr.) (\*\*): Ls Clef. 5\* (33790-90).
SI C'ETAIT A REFAIRE (Fr.):
U.G.C.-Odéon, 6\* (325-71-08).
UN CADAVRE AU DESSERT (A.,
v.o.): Studio de la Contrescarpe
5\* (325-73-87); v.f.: ParamountOpéra, 9\* (973-34-37).
UNE FEMMER A SA FENETRE (Fr.):
Collade, 8\* (339-33-46).
UN ELEPHANT, CA TROMPE ROGRMEMENT (Fr.): Paris, 8\* (35953-99): Baint-Lazare-Pasquier, 8\* (357-33-43); Maráville, 9\* (77072-86): Baint-Lazare-Pasquier, 8\* (325-35-13): Royal-Passy, 16\* (52741-16).

85-18): Montparnasse-Pathé, 14s (325-65-13): Royal-Passy, 16s (527-41-18). UN MARI, C'EST UN MARI (Fr.): Normandie, 8s (359-41-18); Caméo, 9s (770-30-89): Liberté-Gare de Lyon, 12s (343-01-59): U.G.C.-Gobelins, 13s (331-06-19); Miramar, 14s (328-41-02): Murat, 16s (228-99-75). LA VICTOIRE A ENTEBRE (A. v.o.): Publicis-Matignon, 8s (359-31-97); v.f.: Paramount-Marivaux, 2s (266-35-33); Capri, 2s (508-11-69): Paramount-Maricaux, 2s (268-35-33); Capri, 2s (508-11-69): Paramount-Maricaux, 2s (368-12-27); Convention-Saint-Charles, 15s (377-09-70); Paramount-Maillot, 17s (758-24-24): Moulin-Rouge, 18s (606-24-25). LA VICTOIRE EN CEANTANT (Fr.): Le Seina, 5s (325-95-99). Le VOYAGE AU BOUT DU MONDE (Fr.): Rex, 2s (236-83-93); Cluny-Ecoles, 5s (633-20-12); Marbent, 8s (225-47-19); Blenvenue-Montparnasse, 15s (531-44-58). WINSTANLEY (Ang., v.o.): Olympic-Entrepôt, 14s (542-57-42).

Les films nouveaux

RUE HAUTE, film beige de André Ernotte: Panthéon, 5° (033-15-04), Bairze, 8° (358-52-70), Maréville, 9° (770-72-86), Maréville, 9° (770-72-86), Athèna, 12° (343-07-48), Fauvette, 13° (331-56-86), Cambronne, 15° (734-42-96).

1-ESPRIT DE LA RUCHE, film espagnol de Victor Erica, v.o.: Saint-Germain Studio, 5° (033-42-72), 14-Juillet-Parnassa, 6° (326-58-00), Monte - Cario, 8° (225-09-83), 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81).

LACHE - MOI LES BASKETS, film américain de Joseph Euben, v.o.: Studio de la Harpe, 5° (033-34-83), Marignan, 8° (359-92-82); v.f.: Maxéville, 9° (770-72-86), Gaumont-Opéra, 9° (073-95-48), Montparnasse-Pathé, 14° (326-65-13), Gaumont-Sud, 14° (331-51-16), Cambronne, 15° (734-42-96), Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74).

ENNEMIS COMME AVANT, film

Gaunont-Gambetta. 20° (734-42-95).
Gaumont-Gambetta. 20° (79702-74).
ENNEMIS COMME AVANT. film
américain de Herbert Ross,
vo.: Quiotette, 5° (933-35-40).
France-Elysées. 8° (723-71-11);
v.f.: Montparnassa 83, 6° (54414-27). Gaumont-Madeleina, 8° (073-56-03). Gaumont-Convention, 15° (828-42-27). ClichyPathé, 18° (522-37-41).
WEBE-END S A U V A G E, film
américain de William Frust,
v.o.: Paramount-Odéon, 6° (325-58-83). Publicia ChampsElysées 8° (720-78-23): v.f.:
Capri. 2° (508-11-69). Paramount-Opèra, 9° (073-24-37).
Paramount-Oclaste, 13° (58018-03). Paramount-Montparnasse, 14° (326-22-17). Paramount-Maillot, 17° (758-24-24)
SURVIVEE. film maxicain de
José Cardons Sénior (°) v.f.:
Ret., 2° (236-83-93). U.G.C.Opèra, 9° (251-50-32). LibertéGare de Lyon, 12° (343-01-59).
U.G.C.-Gobelins. 13° (331-0619). Mistral, 14° (539-52-43),
Bienvenüs - Montparnasse, 15° (544-25-02). Magic-Convention,
15° (828-20-64). Murat, 18° (23817-33).

Les festivals

X° ANNIVERSAIRE (v.o.), Action-La Fayetta, 9° (878-80-50); Anne et son clochard, LES CHEFS-D'ŒUVRE DU PEPLUM (v.o.); Action - République, 11° (805-51-33); Salomon et la Raine de Sabbat. ne Sadost. TEX AVERY (v.o.), Cinoche-Saint-Germain, 5° (533-10-52). A REVOIR (v.o.) : Olympic, 14s (542-57-42) : la Comtesse de Hong-(972-97-22) IS CAMBERICAIN KONG.
CINEMA ANGLAIS ET AMERICAIN (v. 0.), Studio des Acades, 17° (754-97-83), 13 h.: la Fennme à shattre; 14 h. 30 : Help I; 16 h.: l'Obsédé; 18 h. 15 : les Mistits; 20 h. 15 : Dans la chaleur de la nuit; 22 h.; Docteur Folamour; 23 h. 30 : Zardoz (minuit fantas-teurs) tique).

MARILYN MONROS (v.o.). ActionChristine, 6° (325-65-78): Troublezmol ce soir.

BUSTER KEATON, le Marsis, 4°
(278-47-88): Ma vache et mol.

Da 10 janvier au 3 février 1977 reliché dinamentes et hardis 17 et 31 famier PROBECTION THEATRE NATIONAL DE STRASBOURC LA MAROTTE 49, rue Vivienne (2°)

> le nouveau succès du film homosexuel

PARAMOUNT Elysées STUDIO ALPHA ARLEQUIN 70 mm **PARAMOUNT** Gaité V.O./S.T. Français MARIVAUX V.F.

Sces 14 h - 16 h 35 - 19 h 20 - 22 h 10 CHEF-D'ŒUVRE CHEF-D'ŒUVRE CHEF-D'CEUVRE CHEF-D'ŒUVRE CHEF-D'ŒUVRE

CHEF-D'ŒUVRE CHEF-D'ŒUVRE CHEF-D'ŒUVRE CHEF-D'ŒUVRE

CHEF-D'ŒUVRE 10 fois cité

Pierre Billard / JOLERNAL DU DIMANCHE

**AKIRA KUROSAWA** 

• • • LE MONDE — 8 janvier 1977 — Page 21

NOCTAMBULES, 7, rue Champollion. — ODE. 42-34

On rigole pas tous les jours à moins d'aller voir le GRAPHIQUE de BOSCOP ance Romain Bouteille et les nouvelles stars du Café de la Garc

PUBLICIS CHAMPS ELYSEES VO - PARAMOUNT OPERA VF CAPRI Gds Bds VF - PARAMOUNT MONTPARNASSE VF PARAMOUNT GALAXIE VF - PARAMOUNT MAILLOT VF **PARAMOUNT ODEON VO** 

AY REITMAY • ANDRE LINE • JOHN DUNNING .. BRENDA VACCARO **WEEK-END SAUVAGE** DEATH WEEKEND WILLIAM FRUET DON STROOD . CHUCK SHAMATA .. BICHARD ATRES . BYLE EDWARDS . DON GRANBERT INTERBIT AUX MOINS DE 18 ANS

**ALPHA Argenteuii** 

PARAMOUNT ELYSEE 2 La Celle St-Cloud - PARAMOUNT Orly

PARAMOUNT La Varenne - PUBLICIS Défense

UGC ERMITAGE - REX - UGC OPERA - MISTRAL - RIENVENUE MONTPARNASSE - UGC GOBELINS - UGC ODEON
MAGIC CONVENTION - 3 SECRETAN - 4 LIBERTE GARE BE LYON - 3 MURAY
phispholic : CYLARO Vermilles - CARRETONY Payer - ALPER Argentess - Paradont is Vermino - DLS Oriny - C21. 52. Novemb - ANTEL Hospet
ARTEL VERSONNE - RELIES Mantresh - ARTEL Roby - FLAMADES Sarcalics - Paradon John - UGC Contains St. Residence - Mistrasse - Mistrasse



BALZAC - MAXEVILLE - LA FAUYETTE - CAMBRONNE - PANTHEON - ATHENA CYRANO Versailles - MULTICINE Champigny - EPICENTRE Epinay - ARGENTEUIL

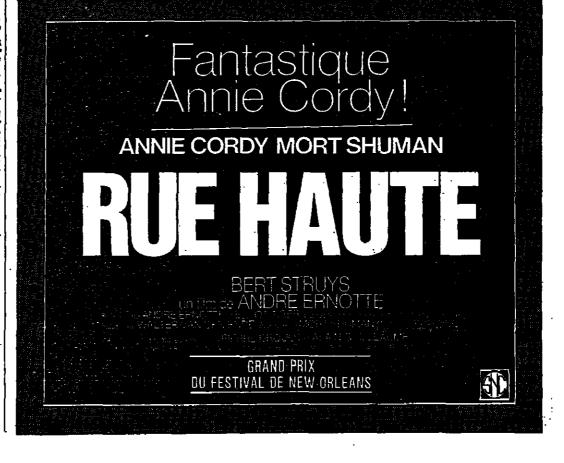

eignements concernant rogrammes ou des salles MATIONS SPECTACLES. es groupées) et 727.42.34 seres à 21 heures. auches et jours fériés)

tredi 7 janvier

Cargy-Pontoise. 21 h. iko.
Tythmes africains.
Crétel. Maison des art. 3
Orchestre de l'The-de-Franc.
P. Dervaux (Beethoven, kr.
Acoussorgaki, Ravei).
Pavilions-Sous-Bois. hôtel de 1
pigny (musique de chamine).
Vincennes, Théatre Daniel de 2
Vincennes, Théatre Daniel de 2
Th.: la Cantatrice chamine.

Les cajes-théâtres Au Bee fin, 21 h : la Cone 22 h . 15 : Emmanuelle : 21 h . 16 a . 15 : Emmanuelle : 21 h . 16 a . 16

Café de la Gare. 22 h.: Une pue musicarade.
Au Coupe-Chou. 20 h. 30: 12 22 h. 30: Bruno Garein.
La Cour des Mirocles, 18 k.
22 h. 30: Bruno Garein.
La Cour des Mirocles, 18 k.
22 h. 14 Flemme.
Miz-Heures, 20 h. 30: 14 dement avancée.
Le Fanal. 20 h. 20: 14 Primille Farrè-Cheval, 22 h.: Transler
Farrè-Cheval, 22 h.: Transler
La Petit Casino. 21 h. 15: 1
du pied Stuche: 22 h.: Plander
Le Séfénite. 20 h. 10: 50e m.
L'endroit. 12 c. meille a m.
22 h.: Plander et Maho.
El Séfénite. 20 h. 10: 60e m.
L'endroit. 12 h.: 60: 60e m.
L'endroit. 13 h.: 60: 60e m.
L'endroit. 15 h.: 60e m.

a . les Loups.
Loups.
Thefaire Cabaret-Rouse. 2 h.
Montique Morelli et Leann.
Thefaire du Marais. 22 h. 10 h. Theore on Marias, in a 10 to different et ser ropines.
La Venue Pichard, 20 è ...
Marianne Sercent: in e n.
Revanche de Lorent in en la Venité Coule, sale 1, 20 to direction.
Batte 2, 20 to 0 : Rocket). r dat gistrice. oriens.

Les chansonners a bette. Caseau de la Republique 1 R.P.R. du la northebeni grande borbi. Dis-Heures, 10 b. 13: Tree c'est mirror arbers ica ; loi

e d'un et camédies musicale. Beart-Varna-Megadet, 19 1. 3 de valle Marigo), li h - Nin is Car

> Le music-ball Bebino, II .. . . Georgia Concert Mayor 21 2 11 25 de Lus. Olympia, It is all a Dam Theatre des Arts in It is

Thister Fontaine of a St. I.a danse Mertro. Theire des Charpe 20 c 2) : Bales de Sant (Ceste-No 11); Centre objectet de Mara, 1 Spierte.

... Theiler Ce to Cite tomat Gracia The street in Life Enders Farmer yal. 7a.las.-Les concerts Malton de la rede de pris

LA TEMPÉTE £ . 328-36-36 THE ST

. m P.

m. de la Grece et du fredre. Pr inets comesions -R. KANTES FEREN des maments étament

i da baranizari -

unque de Julica Gissa de Michel Herman of Labor Malk.

 Admirable chronique vénitienne M. GALLEY := Confiden D'une saisissante beauté des partais la accessor du tième F. CriALAIS Frances Une œuvre exceptionnelle L'éclat d'un chef-d'œuvre & DUMUR & No. 12 Observed BRAND REX (2000 PLOES) • USC ERMITARE • USC GOBELINS • BRETAGNE • MISTRAL RESEARCH LINE MAGIC CONVENTION • UGC ODEON • NAPOLEON فتتتلا وإ

VILLEMEUVE-ST-G. Artel - ORSAY Use - ARGENTEUR. Garana - CRETEL SOLEL ARTE.

VERSAULES Cyrano • LE PERREUX Palais du Parc • EMERIEN Holly

AARI (2) • PANTEN Carrefour • SARCELLES Les Fianades • AULINAY Parino

DIMANCHE 9 : SÉANCES LE MATIN au REX à 10 heures et 12 heures. PRIX SPÉCIAUX CHATTERTON d'Alfred DE VIGNY

Mise en soine: Jean JOURDHEUIL Décoss: René ALLIO

THEATRE RECAMIER 3, 10c Récamier - 75057 PARIS tél. 2225-486 er 541,6331

# **AUJOURD'HUI**

# **MOTS CROISÉS**

PROBLEME Nº 1656 HORIZONTALEMENT

L Dangereux pour les fesses d'une vedette : Après son passage, les paysans faisaient du foin. — II. Son fil est recherché : Suppose trois personnes bien d'accord ; Où des amateurs de sardines révent

aux étoiles. —
III. Invite un quadrupèdé à ne pas
s'endormir; Chambre d'ami; Territoire étranger. IV. Fis un travail d'élagueur ; Foulé par les bateliers de la Volga; Combien attendent qu'il soit là pour partir! — V. Sans complica-Dans une biogra-phie; Ont les dents longues. — VI. Mar-que d'un renouveau nocturne : Une vraie larve. — VII En Suisse : Cherchent XII

à faire des effets. XIII

VIII Divaguas :
Impénitent, par de- XIV

carte des Pyrénées.

— IX. Orientation; — IX Orientation;
Une Invention qui a fait beaucoup de chemins; Sans confusion
possible. — X. Resta sur de solides positions; Victoire impériale;
On peut lui confler bien des
choses. — XI. Jeté non sans raison; Monnaie; Dont l'ajustecontract de sourcit prâter à la ment ne saurait prêter à la critique : Terme musical XII Elément restrictif : Paralyse les affaires quand elle est morte; But d'une traite. — XIII. Incite plutôt à lacher qu'à tenir; Domaine où l'on s'enlise. — XIV. A d'imprécises limites ; Prénom ; Traité avec beaucoup d'égards. — XV. Echantillon sans valeur ; Cherche toujours à s'éle-

VERTICALEMENT 1. Moments parfois très pénibles au cours desquels on pro-teste; Homme de garde. — 2. Buse ou hérisson; Visite inté-2. Buse ou herisson; visite inte-ressée; Se laisse assez facilement rouler. — 3. Mouvements dange-reux; Aubaine d'archéologues; Fin de participe; Est salé. — 4. Conjonction; Ne reçoit pas d'oiseaux sur ses branches; Poussa un vrai cri de bète; Pro-nom — 5. Précise une décigna. nom. — 5. Précise une désignation; S'en remit au hasard; Ne craint pas l'humidité. — 6. En Grèce; Etat étranger. — 7. Impli-que un éloignement rapide; Ignorés des gros tas; Franchi

par le Transsibérien. — 8. Ne s'écrit pas sans portée ; Ancienne vedette de la chanson ; Combat certaine nudité. — 9. En Angleterre, arrive toujours à l'heure; Fausse... couche; Fait partie du paysage soudanais. — 10. S'étend sur le champ; Grande nappe; Corps gras. — 11. Symbole; Setient donc mal à table; Quelqu'un. — 12. Pronom; Dans la Mayenne; Marque de privation. — 13. Non dénué de fondement; Conjonction; Craint les passages cloutés. — 14. L'œuf du chef; certaine nudité. — 9. En Anglecloutés. — 14. L'œuf du chef; N'étalent pas bien nés. — 15. Lors-qu'elles se déchirent, cela devient dramatique ; Deux gouttes d'eau ; Morceau de veau.

Solution du problème nº 1655 Horizontalement

I. Mendiants. — II. Oraison. — III. Ur; Aa; Epi. — IV. Ceinte; As. — V. HU; Elder. — VI. Ort; Sites. — VII. Isée; Ces. — VIII. St; Su. — IX. Spéciales. — X Œil; Eue. — XI. Lésés; Axe.

Verticalement

1. Mouchoirs. — 2. Erreurs; Poe. — 3. Na; Tétées. — 4. Diane; Cie. — 5. Isatis; Sils. — 6. Ao; Edicta. — 7. N.N.E.; Eté; Léa. — 8. Paresseux. — 9. Sais; Usée.

GUY BROUTY.



1 (20)(26)(32)(34)(36

NUMERO COMPLEMENTAIRE

RAPPORT PAR GRILLE GAGNANTE (POUR 1F)

6 bons numéros 5 bons numeros

1 126 277.80 F 1 126 277,80 F

5 bons numéros

10 301,30 F

4 bons numéros

180,80 F

11,90 F

3 bons numéros

CAGNOTTE POUR LE TIRAGE SUIVANT

563 138,90 F

PROCHAIN TIRAGE LE 12 JANVIER 1977 VALIDATION JUSQU'AU 11 JANVIER 1977 APRES-MIDI

# Le Monde

ABONNEMENTS

175 F 252 F 330 I 355 F 523 F 690 1

ETRANGER (par messageric L — BELGIQUE - LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 230 F 335 F 440 F

305 F 448 F

# Journal officiel

Sont publiés au Journal officiel

UN DECRET Relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux, des tabacs manufacturés;

Relatif aux conditions d'ap-plication de la dérogation à l'abattage des animaux contami-

nés de rage prévue par l'article 232 du code rural, Relatif à la mise sous sur-veillance vétérinaire des animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article 232-1 du code rural.



et publications : 20 57437

#### Expositions

### LES SALONS FRANÇAIS EN JANVIER

tapis et des revêtements de sol. 19 h. à 19 h.; pas de nocturnes. Porte de Versailles. Pour les pro-

Du 12 au 17 : Salon international du luminaire, 10 h. à 19 h.; pas de nocturnes. Porte de Versailles. Pour

Du 13 au 17 : Salon international du meuble, 10 h. à 19 h.; pas de nocturnes. Porte de Versailles. Pour

Do 15 au 24 : Salon international de la navigation de plaisance, 10 h. à 20 h.; nocturnes les 18 et 21, jus-qu'à 23 h.

Les 13 et 14 : Journées professionnelles (journée du 14 : de 10 h. à 18 h., réservée aux professionnels ; de 18 h. à 23 h., ouvert au public) Du 14 au 19 : Salon commercial et

professionnel des ateliers d'art et de création, 9 h. 30 à 19 h.; pas Du 16 au 20 : Salon de la bijouterie loalilerie, orfévrerie, horiogerie adeaux (BIJORHCA), de 9 h. à

Du 21 au 27 : Marché International du disque et de l'édition musicale (MIDEM). Palais des (estivals, à

18 h. 30 ; pas de nocturnes. Porte de Versailles. Pour les profes-

Audiorispei et Communication. 10 h. à 26 h.; pas de nocturnes. Ceutre international de Paris (CIP), porte Maillot. Pour les pro-tessionneis ; public admis.

# MÉTÉOROLOGIE





Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ % de mm) Zone de pluie ou neige averses orages Sens de la marche des fronts

Front chaud \_\_\_\_ Front froid \_\_\_ Front occlus

Evolution probable du temps en France entre le vendredi 7 janvier à 6 heure et le samedi 8 janvier à

Le France restera dans une zone de hautes pressions dont le centre se maintiendra sur le proche - Atjantique. Nos régions du Nord et de l'Est seront en bordure atténuée du courant perturbé qui circule de l'Eslande à l'Europe centrale. L'sir martime hûmide qui affectait nos régions du Sud deviendra moins actif.

Samedi, du sud des Aipes et de la Corse aux Pyrénées orientales, le temps sera encore assez nuageux, mais les précipitations tendront à cesser par le nord et des éclaircles pourront se développer.

Sur le reste de la France, le temps sera souvent très brumeux, en parti-culter le matin, où les brouillards

seront pariois denses et localement givrants dans l'intérieur. L'après-midi restera assez brumeux en géné-ral, mais quelques écisircies se déverat, mais qualques ectairries se dere-lopperont près de l'Alsantique. De la Flandre et de l'Alsace au nord des Alpes, de falbles précipitations seront observées, parfois sous forme de neige sur les hauteurs. Verglas possible.

Dans l'ensemble, les températures varieront peu. Des gelées matinales, de l'ordre de 0 °C à -3 °C affecte-ront certaines régions de l'intérieur, Vendredt 7 janvier, à 7 beures, la

pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était. à Paris - Le Bourget, de 1036.7 millibars, soit 177,5 millimètres de mercure.

second. le minimum de la nuit du 6 au 7) : Ajacolo, 16 et 10 degrés Blarritz, 5 et 4 : Bordeaux, 5 et 3 : Brest. 9 et 2 : Caen, 5 et 2 : Cherbourg Brest. 9 et 2; Caen, 5 et 2; Cherbourg, 6 et 2; Clermont-Ferrand, 8 et -3; Dijon, 3 et -1; Grenoble, 4 et -2; Lille, 1 et 1; Lyon, 0 et -2; Marseille, 14 et 11; Nancy, 2 et -1; Nantes, 6 et 3; Nice, 14 et 10; Paris Le Bourget, 3 et 2; Pau, 2 et 2; Perpignan, 6 et 5; Rennes, 3 et 3; Strasbourg, 2 et -1; Toura, 5 et 0; Toulouse, 3 et 3; Pointe-g-Pitre, 27 et 22. AIN! IL

. '

1.5 61

AGENTEUR

Prions instantant has entern-

in anois l'appliante de répondre

Files johnes da ille toppiacus es Million Cur interessés les docu-

<sup>aqui</sup> leur ant été confiée.

Températures relevées à l'étranger; Alger, 17 et 10 degrés; Amsterdam, 2 et 0; Athènes, 9 et 3; Berlin, 2 et 0; Bonn, 2 et 0; Bruselles, 1 et 1; les Canaries, 20 et 19; Copenhague, 2 Diveau de la mer était. à Paris-Le Bourget, de 1036.7 millibars, soit 777.6 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 6 janvier; le Caparies, 20 et 19; Copenhague, 2 et 2; Lisbonne, 3 et 4; Londres, 6 et -3; Madrid, 7 et 4; Moscou, -8 et -15; New-loidique le maximum enregistré au cours de la journée du 6 janvier; le caparies, 20 et 19; Copenhague, 2 et 4; Londres, 6 et -3; Madrid, 7 et 4; Moscou, -8 et -15; New-loidique le maximum enregistré au cours de la journée du 6 janvier; le caparies, 20 et 19; Copenhague, 2 et 19; Copenhague, 3 et 19; Lisbonne, 3 et 4; Londres, 6 et -3; Madrid, 7 et 4; Moscou, -8 et -15; New-louding au course de la course de la

# Caisse d'Epargne de Paris

# Intérêts et mise à jour des comptes

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE PARIS informe sa clientèle que tout est mis en œuvre afin que les intérêts de l'année 1976 soient comptabilisés dans les meilleurs délais.

Dès à présent, les intérêts pourront être transcrits sur les livrets d'Epargne ordinaire (livrets rouges), les livrets d'Epargne-Logement et Plan d'Epargne-Logement qui n'ont fait l'objet d'aucune opération entre le 1er octobre 1976 et le 31 décembre 1976, y compris celles résultant de domiciliations (versements de salaires et de pensions ou prélèvements d'impôts, de redevances E.D.F., de prêts, etc...).

Les intérêts 1976 seront transcrits dans un délai de quelques jours : il vous suffira de déposer, en échange d'un reçu, les livrets concernés dans votre agence habituelle.

Pour les autres livrets, la mise à jour des écritures sera effectuée à une date que nous estimons proche et qui sera ultérieurement communiquée dans les agences.

Cependant, compte tenu de l'afflux de la clientèle pendant le mois de janvier, et afin d'éviter une perte de temps qui ne se justifie pas, il est recommandé, dans la mesure du possible, de différer l'opération de transcription des intérêts.

Comme pour les autres années, l'époque de la transcription des intérêts 1976 n'a aucune incidence sur la capitalisation de ceux-ci au 1er janvier 1977; de toute façon, l'intérêt est acquis et devient lui-même productif d'intérêts en s'ajoutant au capital.

Les versements des pensions, retraites, salaires continuent très provisoirement à s'effectuer selon les modalités adoptées depuis le 1er octobre 1976,

Le paiement des redevances diverses (impôts, E.D.F., etc...) reste assuré normalement auprès des organismes intéressés.



ers (le mb vaut environ ¾ de ma Sens de la marche des from Front occlus

Second. le minimum de la nuat.

S au 7): Ajaccio, 16 et la dep.

Bratt. 5 et 4; Bordeaux 5 et 5 et 2; Chemo.

Bratt. 9 et 2; Caen. 5 et 2; Chemo.

Dijon, 3 et -1; Grenoble, 4 et -1; Lyon. 0 et -1; Lyon

Températures releves a l'etuse Alger, 17 et 10 degrés : Amsendan et 6: Athènes, 9 et 3: Berlin, 2 et Sanna, 2 et 0: Evunciles, 1 et 1,2 et Ganaries, 29 et 19: Copennaga et 6: Genère, 3 et -3: Mainz et 4: Londres, 5 et -3: Mainz et 4: Hoscou. -3 et -15: Es York, -1 et -2: Palma-de-liga que, 15 et 12: Rome, 15 et 3: San hoim, 2 et -2: Téheran, 2 et 4

miche que tout est Macs dans les

Eparene Fin d'Epargne-Feciobre 1976 et versements gvances E.D.F.. de

quelques jours : il secrate dans votre

-- **-**adiociuée à une 7.74

il est recomtrascription des

peion des intérêts janvier 1977:

metil d'intérêts en . . . .

ment très provisois

este.) reste assuré

OFFRES D'EMPLOI Placards encadres" 2 col. et + (la ligne colonnei DEMANDES D'EMPLOI

PROPOSITIONS COMMERC.

CAPITAUX OU

# ANNONCES CLASSEES

32,69 LYMMOBILIER "Placards encedrés". 34,00 39,70 Beable lesertier 38,00 44,37 "Piacards encadres" 40,00. 46,70 L'AGENDA DU MONDE 28,00 32.69

REPRODUCTION INTERDITE

appartem.

achat

Societé GIERI, spécialiste des 11º, 12º, 20º, rech. appts ans ces secteurs. T. 373-65-81.

Gans Cas secuents. 1. 37-62-61. Rech. PARIS-19? F arrets, pr bons clients, appts ties surfaces et immembles. Palement compt. Jean FEUILLADE; 54, av. de la Motte-Picquet (15°) - 566-00-75.

PAQUET rech. pour clients sérieux 1 à 6 P. 8° - 9° - 17° - 18° arr. 526-31-66.

locations non meublées

Offre

paris

BOULOGNE. Vue sur la Seine, métro, 11ª ét., living + chares, tél., tout cft. Tél. : 941-17-88.

Paris

Région parisienne

Pour Societé Européenne ch. rillas, pavillons pour CADRES Durée 2 à 6 ens - 283-57-82.

locations

meublées

Offre

*Paris* 

échanges

lmmobilier

(information)

Beau studio de caractère, poutr., Cheminée, cuis. éq., ins, tél., 1.500 F - 770-05-74.

#### offres d'emploi

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE SIEGE AUX BYATS-UNIS Flitale à Paris spécialisée en gestion hospitalière

# COLLABORATEUR COMPTABLE DE HAUT NIVEAU

titulaire D.E.C.S. et certificats supérieurs;
nationalité française;
4 ans de pratique professionnelle;
expér. en comptabilité hospitalière souhaitée;
conneissances en Informatique.

La pratique de l'anglais constituerait un avantage. Lieu de résidence : PARIS. Missions en province à prévoir. Appointements en rapport avec qualification et expérience du candidat. Les entretiens auront lieu fin janvier 1977 à Paris. Ecr. avec C.V. sous ref. J.M. à ORBIS PUBLICITE. 28, av. Franklin-Roosevelt, 75008 Paris. qui transm.

LEADER EUROPÉEN DANS UN SECTEUR DE TECHNIQUES AVANCÉES

# INGÉNIEUR

TECHNICO-COMMERCIAL

Formation: SUPELEC, ENSI électronique ou 150 Expérience: 2-3 années dans les domaines aéronautique ou télécommunications. Fonction: étude de marchés, représentation de la société au niveau international et promotion commerciale de ses produits.

Ecr. avec C.V. man., photo, pret, ss le nº 92.182 à : CONTESSE Publ., 20, av. Opérs, Paris-1°, qui ir.

IMPORTANTE SOCIETE DE CONSEIL EN DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL recherche

# GRANDE ECOLE

Envoyer C.V. au nº 8.186, ele Monde > Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS (9°).

INGÉNIEUR

pour BRESIL

ayant expérience implantation sociétés étrangères et étuda de marchés dans ce pays, 30 ans environ, anglais indispensable, portugais apprécié. Résidence principale PARIS.

# emploir régionaux

# L.W. FULLER FRANCE

Membre du groupe international H.B. Fuller, Fabricant de cires industrielles HOT-MELT et colles, recherche pour son secteur NORD-OUEST

# 1 AGENT **TECHNICO** COMMERCIAL

PROFIL: ce de la vente industrielle dans le Nord-Ouest.

- Age : 25 ans minim Langue : anglais souhaité.
Doit être disponible rapidement.

Prière envoyer C.V. au chef du personnel Zone Industrielle - 76580 LE TRAIT

ROUCAIRE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES TECHETCHE

# TECHNICO-CCIAL

ayant formation chimiste our région Atsace-Lorraine Lieu de résidence : STRASBOURG.

Connaissances en électro appréciées. Adres, lettre manuscrite + C.V. + photo et prétent. à B.P. 65, .78140 VELIZY.

Societé multinationale recherche pour son usine du Sud-Ouest AGENTS TECHNIQUES prostes techniq, ou de gestion Profil:

- I.U.T. mécanique ou électromécanique;
- Expérience 2 ans minimum;
- Age: 28 ans minimum;
- Passibli, de carrière si réussita. Envoyer C.V., prétentions, à : Envoyer C.V., prétentions, à : Envoyer C.V., prétentions, à : Turgie. CL'INTQUE DU FIEF NAVAS ANGOULEME, nº 840, qui transmettra.

VILLE DE ROUEN recherche IMGENIEUR CHIMISTE libi-laire certificat d'océanographie ou écologie marine. Rens. et Candidat. direct. person, Mairie ROUEN avant le 12 janv. 1977.

URGENT CLINIQUE PSYCHIATRIQUE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE recherche
INFIRMIERES DIPL. D'ETAT ou des HOPITAUX PSYCHIATR. et TOUTES PERSONNES intéressées par la psychiatrie, syl exercé une activité profession. sociale ou artisan, susceptible de contribuer à l'activité soign. Ecr. a la commission d'emb che, Clinique de la Chesna 41120 LES MONTILS.

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils recoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

ANIMATEUR COMMERCIAL horime ou femme, jeune, dynamique et consciencieux, ayant une bonne expérience commerciale, ainsi qu'une solide culture générale indispansable pour blen connaître le fonds. Il s'agit, dans une maison moyenne, de contrôler et de dynamiser l'action du diffuseur, d'assurer la premotion des nouveaux titres.

Ecrire avec prétention et C.V., pour premier contect, au Cabinet Rabinovici, 217, rue du Fog-St-Germain, 75009 Paris.

offres d'emploi

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE PRODUITS ET MATÉRIEL DENTAIRES

JEUNES GENS

Libéres des obligations nilitaires désirant devenir ésentants dans une branch spécialisée offrant débouché Bonnes culture générale et présentation exigées.

Opération de développe

COMPTABLE GESTIONNAIRE capable de :
Superviser la comptabilité
- Superviser les résultats ;
Odterminer des ratios,
ptitude au travail d'équil
motivé par la coopération.
Expérience minimum 5 ans.

Expérience minimum 5 ans. inv. C.V. et lettre manuscr. LEU PUB., sous nº 89,323 B , rue Lebel, 94300 Vincennes Société produits chimiques recherche pour son usine région COMPIEGNE CHIMISTE

QUALIFIE, même débutant, ayant connaissance chimie des polymères. ANGLAIS SOUHAITE. Adresser C.V. à nº 91.771, CONTESSE PUBLICITE, 20, av. de l'Opéra, Paris-ler, q.1 IMPORTANT GROUPE PROMOTION IMMORIL rech.
POUR développer son activité
: Groupe d'habitations indivijuelles » sur les départements
ESSONNE
SEINE-ET-MARNE
YONNE

**PROSPECTEURS** FONCIERS

Répondre avec C.V. et prét. à SWEERTS, B.P. 269, 75424 Paris Cedex 09, ss réf. 652/M. qui tr. Pour raffineurs pétrochimie INGENIEURS BILINGUES ANGLAIS pour conduite travaux à l'étranger, grande expérience souhaitée. 1951 39, bd Magenta, Paris-10° 203-32-30

ASSOCIATION 1901 Action sociale et culturelle liée à la Fédération nationa LEO-LAGRANGE

ANIMATEUR SOCIO-EDUCATEUR SPECIALISE

Ayant expérience pour :

- DEVELOPPEM. des activités

- ANIMATION CLUB JEUNES

- ACTION vers les MIGRANTS

Advances photo at CV détailé Adresser photo et C.V. détablé nº T 563.605 M, REGIE-PRESSE 85 bls, r. Réaumur - 75002 Paris Recrutons pr importante société JEUNÉ INGENIEUR
physique nucléaire pour prendre
la responsabilité d'un service
technologie. Ecr. s/réf. 2339 à
P. LICHAU S.A., 10, r. Louvois,
75063 PARIS CEDEX 02, qui tr. 7508 PARIS CEDEX 02, qui tr.
Recrutors pr importante société
INGENIEUR GDES ECOLES
(III A, III B), A.M., Centrale,
Sup. Elec., pour prendre la
responsabilité du département
contrôle. Expérience mécanique
électronique, encadrement, gestion techniq, et administrative.
Ecrire sous référence 2.337, à
P. LICHAU S.A., 10, r. Louvois,
75063 PARIS CEDEX 02, qui tr.

75043 PARIS CEDEX 02, qui 1r. importante Sié de 130 personnes specialisée dans l'importation de matériel de laboratoire rech. PERSONNE EXPERIMENTEE pour tenir magasin et gérer les commasades clients et fournisseures. Ecr. avec C.V. et prêt. s/réf. 6340 P. Uchau Sa. 10. r. Louvois, 75063 PARIS CEDEX 02 qui transmettra. 97466 Ville de SAINT-OUEN recherche:

— infirmières diplômées d'Etal. Cand. avec C.V. à adresser au Maire de SAINT-OUEN, 93406.

INGÉNIEURS CHIMISTES

Tèl. pour rendez-vous : 353-56-69
SERVICE SOCIAL Entreprises
rech. ASSISTANTE SOCIALE.
Volture, nombreux déplacements.
Ec., re le 146, « le Monde » Pub.
LS., r. des Italiens, 75427 Paris-9e.
INSTITUTION RETRAITE
B. PREVOYANCE 16e
pour dém. 370/115 RECH.
1 ANALYSTE-PROGRAMMEUR
COBOL ANS. JCL DOS/VS.
Assembleur et CJCS/VS souhait.
Adr. C.V. DET. et PRETENT.
à no 8 127, « le Monde » Pub.,
i, r. des Italiens, 75427 Paris-9e.

# représent. offre

Société Internationale recherche

pour son département de papiers peints VINYL REPRÉSENTANTS

ayant expérience des marchés. Adresser C. V., photo, no 2.573, PUBLICITES REUNIES. 112, bd Voltaire, 75011 PARIS.

Secrétaires

de direction

Le ministère de l'industrie et de la recherche, recherche SECRÉTAIRE DIRECTION Se près, de préf, au bureau de ecrutements, 4, r. Las-Cases e ét., pièce 103, 75007 Paris Tél.: 555-93-00, poste 3,984.

Sténodactylos C.J.T.J. 2

STÉNODACTYLO

profession. PROGRAMMEUR D'EXPLOI TATION SUR I.B.M. 3. Niv bac : 180 heures de cours. OPERATEUR-PUPITREUR D.O.S. Niv. 170 UB.E.P.C. 180 h. de cours de jr ou soir

formation

ECOLE PRIVEE
, rue d'Amsterdam, Paris-9Téléph. 874-95-91.
, rue Saint-Lazare, Paris 9Téléph. 874-56-60.

capitaux ou

proposit. com. Proche banlleus Sud Infirmier libéral cède portante clientèle. 660-78-45 JURISTE. H., 40 a., rech. acquisition clienthie société. Ec. No T 097514 M., Régie-Pres 85 bis, rue Réaumur, Paris-

#### demandes d'emploi

Principal Clerc d'Heissier cherche poste dans cabinel contentieux ou service administratif de société. Ecr. à Bieu sous no 89 134 i 7, r. Lebel, 94300 Vincenn

INFORMATIQUE
DIRECTEUR TECHNIQUE
DIPLOME H.E.C.
recherche poste responsabilités
u sein d'une grande société
de services.
icr. no T 95.204 Régle-Presse
5 bls, r. Résumur, Parls-2\*.

Edition, Arts ou Presse. Ecrire Mile Leciair, 14, r. Brequet-11. J.F. 25 a., licenciée Sc. Eco. gestion entreprise, diplâm IAE gest. personnel. Anglais, stee France/USA. Ténacité, gée capacité travail. Ch. empl. serv. personnel gée entreprise. Pr. envoi C.V. ou R.-V. 3(7-01-60 mat.

### information emploi

# POUR TROUVER UN EMPLOI

Le CIDEM (Centre d'informa-tion, sur l'emploi; association sans but lucratif; vous propose GUIDE COMPLET (230 pages). Extraits du sommaire : • Les 3 types de CV. : rédac-lion, exemples, erreurs à évi-ter. ter.

La graphologie et ses plèges.

12 méthodes p o u r trouver
l'emptoi désiré: avac plans
d'actions détaillées.

Réussir entretiens, interviews.
Les boenes réponées aux resu.
Emptois les plus demandés.
Vos droits, lois et accords.
Pour informations, ècr. CIDEM,
6, sq. Monsigny, 78-Le Chessay.

TROUVE?

UN BON EMPLOI
grâce aux Consells E.P.A.
Résultais attestés per
CONSTAT D'HUISSIER
Guelques sujets traîtés
Les Petites Annonces,
Les C.V. efficace,
Le C.V. efficace,
Le dossier convaincant,
La lettre individualisée,
L'entrevue positive, etc. Brochure envoyée gratis par ETUDES POUR AVANCEMENT (E.P.A.), 4, r. des Pts-Champs, 75002 PARIS.

traductions

J. F. Grecque diplômée cherche traduct. Fr.-Gr., ou inversement. Ecr. CH. '628, 4,r. de Citeaux, 12'

l)emande

cours et leçons

ANGLAS Cours particuliers
ANGLAS et petits groupes
Solutions personnalisées
Prof. de langue natale. 500-15-53

autos-vente Concession ALFA-ROMEO à NANTERRE vend ALFASUD TI 75 SIMCA 1100 TI 76 204 - 52 - 52.

# **VOUS CHERCHEZ UN APPARTEMENT?**

# **525 25 25**

Un choix de 40,000 appartements et pavillons neufs à l'achat.

Centre Etoile 49, avenue Kléber, 75116 Paris

Centre Nation 45, Cours de Vincennes,

Centre Maine 210, avenue du Maine, 75014 Paris 539.22.17

#### appartements vente

Paris Rive droite

entièrement équipés
JDEAL PLACEMENT
Gestion assurée : 343-77-15.
Pr. PL. DAUMESNIL Bei Imm.
pierre de T., ravaié, asc., hall
d'entréa, cuis., sél., saion, 2 ch.,
lingerie + dressing, W.C., saile
de bains, chauffage central, caime. Px 370 000 F. T. 345-82-72.

Ecr. no T 96.204 Régle-Presse 55 bls, r. Résumur, Paris-ze.

J. F. 29 a. secrét. de direct. Lic. lettres, expér. Edition, ilb. imm. ch. poste de prét. ds secteur Edition, Aris nu Praesa Ecres lettres de la constant d PARIS P N.D.-NAZARETH immesble plens de talle, co-quet STUDIO cft, 3º étage, ciair. PX: 75 000 F. T.: 526-04-30.

# PARIS XX°

9-11, rue du Télégraphe « LES HAUTS DE PARIS» Un petit immeuble de qualité PIERRE DE TAILLE MASSIVE Resie quelques 2 et 3 pièces HABITABLES IMMEDIATEM.

Sur pl. tous les irs de 11 à 18 h. ou GECOM, 747-59-50, 171, avenue Charles-de-Gautte, 92200 NEUILLY. TT-LAZARE - Propriétaire vend Ji dans bei imm. magnifique 3 PIECES ti confort en duplex, refait neuf, cuisine amégage, poutres, cheminée. - 242-9-19.

16° PRES AVENUE FOCH

7° FTAGE SÉJOUR 75 M2 terrasse et grand balcon entoleillé. AFFAIRE unique cause départ. CLAUDE LACHAL SA. 160, bool. Haussmann (8°) Tél. 924-89-89 ou 766-02-82 (7499) SAMINOG-BIYA

USEN HEADTIA (DDEC) 2 pièces II confort, décoré, luxe. URGENT. - 225-18-30. ALMD DYSIZ-AIL MYJIUM

XV= résidentiel, potaire vend dans bel imm. S/rue et lardin 4 pièces ti cft + balcons, 4° ét, sans asc., solell, calme, 110 m2 x 440 000 F. Téléphone :-224-18-42, ou s/place de 15 h è 17 h. Samedi, dimanche, lundi 65, rue Blemet. 58, bd Saint-Marcel, grand living 2 ch cit, vue dégag., 440 000 F. Samedi 15-17 h. ou 225-73-26.

MAUBERT RUE de POISSY Beat 4 P., cft, TEL. Bei kom. 450.000 F. - 577-96-85.

PANTHEON Particulier vand tres beau STUDIO de caractère 30.m2. Tél. 329-53-52, ou sur place : samedi de 11 h à 19 h : 3, r. des Possés-St-Jacques (51)

# ARENES DE LUTECE 4 p., 85 m², pte bjindée, décorat, raviss., état impecc... 3° étage, imm. pier. de t. Tél. 325-41-83.

A vendre CHELLES (résidence Val-Fleuri), 15' gare, très bei appt F3 (71 m2) + balcon + Cave, parking, ascenseur, 5° ét. Prix : 131-080 F. + 25 000 F. C.F.F. Ecr. no 6 431, « le Monde » Pub., 5, r. des Italians, 75-22' Paris-P. A vendre apparter, od standino

excellent état. Habitable sans frais de rénovation. Tél. pour R.-V. H. S. 982-02-62, 914-62-91 le soir. Parc de MAISONS-LAFFITTE appertement 80 m2, ilv. double; gde cuis., 2 ch., garage fermé. Px : 300 000 F. T. : 962-89-24. Vincenses Château, beau studio retall neuf, entrée, c., w.-c., brs., parkg. Px 120 450. T. 073-31-83. VINCENNES, S2-54, rue de

LEVALLOIS 6 P. cft., 138 ms. Imm. stand 367, park. Px 610.000 F. Crédit. Tél. ; 627-78-52.

ST-GERMAIN-EN-LAYE

NEUILLY-ST-JAMES (PRES) Dans rue calme, petit imm. ra-valé, studio 40 m2, tt cft, 2º ét. s/rue. Prix total 220:000 F avec 44,000 F. Vendredjo-sam.dim. de 10 à 19 h : 8, RUE CHARCOT.

# neuves

IA VARENME, près R.E.R.

DS petit imm, grand standing
R. + 4, façade marbre:
STUD., 23-4-6 PIECES
PRIX EXCEPTIONNEL.

Derrater étage: 158 M2 + 966
loggia av. box pour 2 voit.
LIVRAISON FERRIER 1977
Pansaimermente à visible. Renseignements et visites HERVIEU, 11 bis, boulev M.-Berteaux, SAINT-MAUI 883-02-28

(92) GARCHES

Sur place lous les jours, de 11 h. è 18 h. (sauf mardi), ou GECOM, 747-99-30, 171, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY.

JEANNE DU LAC, 20-22, rue Jeanne-d'Arc

DU STUDIO AU 5 PIECES

Près VERSAILLES-BUC Dans parc. 4 000 m2, rue Louis Biériot, imm. de 20 apparis Visites samed et dimanche. Promoteur : BERNARD 17, rue Godot-le-Mauroy, 7500° PARIS. T. 742-9-99.

POSSIBILITE LOCATION
FOR THE POSSIBILITE LOCATION
FOR THE POSSIBILITY POSSIBLES
FOR THE POSSIBILITY PO

PRES RUE DU POTEAU (parking compris)

— Studio 126 000 F.

— 2-3 et 4 p. av. terrasses.
Habitables 2 trimestre 77.

15° DIPLEX
53, RUE ROUELLE
ans petite résidence stanc
de 6 étages privés. 4 APPTS DE 4 PIÈCES ciés en main. Vis. : lundi mercredi, samedi (les ap.-midi) SAGE, 5, rue de Calais 73009 aris. Téléph. : 874-69-32.

# appartements occupés

A vdrs appt F4 occupé, LYON. OFFICE DES LOCATAIRES Construct. 75. Loué 8 000 F/Pan, 18, r. la Alichodère, Mo Opéra. 152 000 F. (78) 25-34-44, ap. 14 h. Seuls trais 300 F. T. 742-78-93.

LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES

neuve & ancienne 60 000 ANNONCES IMMOBILIERES

EN VENTE CHAQUE MOIS

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Voir la suite de nos annonces classées

# recrétairer L'immobilier

# **INFORMATION LOGEMENT**

Un service entièrement gratuit

525.25.25

75020 Paris 371.11.74

R. Cherche-Midl. Imm. caract. Gd séjour + chbre, it cit. neuf. Prix 255,000 F - 764-53-45. Près BD PORT-ROYAL Part. vd duplex, iune, 5 pièces, 100 m2 + 60 m2 terrasse, garage. 700,000 F - 337-52-51.

VOLTAIRE, Je vends dans Imm.
rénové rez-de-ch., très clair,
grand studio, entrée, livy + pet.
chbre, kitch., s., bs. Px 125 000.
Tél. : 747-93-29, le matin.
DAUMESNIL
Immesule rénové 100 %
BEAUX STUDIOS
entièrement équipés

de bains, chauffage central, calme. Px 370 800 F. T. 345-277.

AV. GRAYELLE sur le bois, Mo Porte-Charanton, entr. sél; Schulle Sur le bois, Mo Porte-Charanton, entr. sél; 2 ch., cuis., w.-c., chl. central, soleil, placement intéressant, Px : 192 800 F. T. 346-257.

AV. VICTOR-HUGO, 78016 près de l'avenue Henri-Martin, Magnif. appt 200 m2, 5º étage, exposition sud + chòre de sarv. + gar. s/sol ds im., fr. gd luxe. Possib, profes, libér. Echelonmement palement 1 900 800 F. SPG, 18, r. Anjou, 75008. 245-85-49 general service de caractère bx 2 pièces et 3 pièces, calme, grand standing. 761. : 552-30-70 ou vis. s/pl. sam. 8 de 10 h. 30 de 16 h. 36, 43, rue de Cfichy. Part. vid PARIS-19º r. Duvertin de la completation exceptionnelle studios et 2 P. à partir de 500.00 F. Livraison avril 1977.

PTE MONTREUL Bei imm. brique
2 P. cuis., w.-c., 2 étage. Prix. exceptionnei 92.000 F.
Visites les 7 et 8, de 13 à 17 h :
46, RUE VITRUVE

Imm. pierre de trille. Charmant 4 plèces, état neuf, piein soleil, 3º étace saos asc. Prix : 485.000 F. Visite sur place samedi 8, de 11 h 30 d 15 h 30, 18, rue Nicolo FRANK ARTHUR - 924.87.69

ét., asc., F 4, 89 m2, 470,000 i débettre. Apre PARINAUD 86100 CHATELLERAULT Tél. (49) 21-14-01

PORTE-DE-VERCANLES
Récent, Appt 4 P., 90 m2, balc.,
EN DUPLEX + terrasse 20 m2,
6 étage, Prix 670,000 F, facilités
Jean FEUILLADE - 564-98-75

CHAMP DE MARS

Magaifique 6 pièces, 170 m2.
Etage élevé: Solell. Standing.
Travaux importants à prévoir.
Vis. jeudi-vendredi, 13-17 h :
17, AV. EMILE-DESCHANEL

Région parisienne

VINCENNES, 52-54, rue da Fontenay, Magnifique 3 p. + 2 bains, 89 m2 + parking, Except, 299,000 F. Les 7 at 8 (13-16 h).

Cestre - Place du Châtsau
RESTAURATION GRAND
STANDING
pour placement 40 m2 - 60 m2 90 m2 - 100 m2 - 120 m2
Bureau de vente : 18, rue de
la Salle - 975-07-06
Samedi et dimanche, 19 b-18 k.

# constructions

Particulier achies directament, complant, centre PARIS on 13º 2 p. ou studio, parkg, ctort, px raisonnable, décision immédiat. Valssaire, 6333 SAYAT-VOLVIC. Tél.: (73) 88-61-44, après 20 h. Rech. APPT ou PAVILLON 100 m² habitables. PARIS ou BANIL. OUEST et SUD-OUEST, 450 000 F maxi., travx éventuel. Tél.: SAMEDI 777-67-42, Societé GIEBI smérialiste

LES JARDINS DE GARCHES 29-33, rue Henri-Regnault,

Une petite risidence en pierre de taille massive. APPTS DE GRANDE QUALITE 2. 3 et 4 pièces PRIX FERME ET DEFINITII Livraison immédiate.

17º PORTE-MAILLOT, 5 P. GD LUXS, 2 baies, cuisine, TT NEUF. Immeuble de classe, BALCON, 3 200 F. T.: 555-04-18. (94) SAINT-MANDÉ

171, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY.

TROCADERO

8, R. DE LONGCHAMP, Paris-16\*
Disponible: 13 appart, luxueux, du studio au 3 pièces, 1 triplex 5 pces, terrasse. Prix ferme et définitif. Livraison ler trimestre 1977. — Informations sur place tous les jours, de 14 à 19 hres, sauf dimanche.

SAGE. — Teléph. 874-8-32. locations non meublées Demande Couple ENSEIGNANTS cherche 4 pièces Paris 18° - 10° - 9° arr. Tèl. H.B. : 254-06-92.

P. à P. ch. à louer appt de 5 p. Ouast Paris ou 15° n'excédant pas 2 000 F mans. T. 735-10-63. Cherche à fouer 2/3 pièces. Confort : 5°, 6°, 7°. Tél. : (78). 25-54-44, ap. 14 h.

PORT-ROYAL --- 2 p. 61 m2 520 000 F. Habitables fin 1977 XV\* RUE DE L'EGLISE

-- Studios vrales culsines.

-- 23 et 5 p. av. terrasses.
Habitables 4 trimestre 77.

IMMOBILIERE FRIEDLAND I, av. de Priedland, 225-93-69

OPERA, 6 p. stdg, asc. Loyer ancien : 1200 F mois, contre 34 pièces, ascensaur CENTRE, OPERA tél. matin : 073-13-60.

construction

en page 24

chi cent., conclerge. A saisir Px 350 000 F. Libre à la venta. Ecr. no 8 138, a la Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-90,

AGENT PEUGEOT Nanterre 25, QUAI VOLTAIRE 25, QUA

MATH. Ratirsp. par prof. exp. Px moderé, T. 278-77-71.

Rive gauche

4 Fe VOUILLE - immeuble 74 for stand., 2 pièces sur Jard., baicon, caime, solell, cuisine équipée, téléphone, parking. Tél. après 19 h : 250-38-62.

Rénovation exceptionnelle STUDIOS et 2 P. à parir de 100,000 F. Livraison avril 1977. Visites 14-18 h, samedi 8, lundi 10, au 28, ree DIDOT, ou tél. 325-18-74.

NEUILLY 33, AY. CHARLES-5/6 P., 185 m2 à rénover, 2" ét. Bel imm. p. de t. Sam. 14 h 36-16 h 30, ou 705-39-10

Province Appt Stresbourg, quart. Oran-gerie, Consell de l'Europe, 110m2+balc., 5 p. c., s. bs.es.c.

# ANNONCES CLASSEES

| <br>OFFRES D'EMPLOI<br>"Placarda encadrés" 2 col. et + | la ligne<br>40,00 | La Egne T.C.<br>46,70 | L'INEMOBILIER "Placards encadrès"       | La iigna<br>28,00<br>34,00 | La ligne T.C.<br>32,69<br>39,70 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| la ligne colonne)<br>DEMANDES D'EMPLOI<br>CAPITAUX OU  | 42,00<br>9,00     | 49,04<br>10,33        | Bauble insertisa<br>"Placards encadres" | 38,00<br>40,00             | 44,37<br>46,70                  |
| PROPOSITIONS COMMERC.                                  | 70,00             | 81,73                 | L'AGENDA DU MONDE                       | 28,00.                     | 32,69                           |

REPRODUCTION INTERDITE

Valide Chevreuse, pr. CERNAY propriété close 25.000 ≈, báliments divers, adossée forêt. Panorana. — RAYNAU-D14, r. Lincoln, PARIS. 359-97-59

Au piein cour de la Sologne très belle propriété de chass 225 hectares d'un seul tenans dont 30 hectares d'étangs. Mme PEREZ, 050-56-34,

CHANTILLY Centre - Superb habitation and, impect, hell, recept, vaste sij clair, megnif. salon, 4 chbres très ge bureau, cuis, spl. habitation cab. toli., 2 wc, chff. cl. jard cles (poss. prof. lib.). 830,000 F. créd. import. ACB, 771, r. Paris Chapelle-Serval. (15-4). 454-69-42

OIVECIENNES Propriété bordure Seine. - 333-24-97.

PROPRIETE RUSTIONE parfait état, dans parc 2,900 = imbragés. Séjoix, petit salon, i PCES, cuis., balos, eau ville Nectr., chaiff. mazout, poursus Chemioée, solives, communs.

A SAISIR: 360 000 F OSSIDIO AVEC 72,000 F COMPT. LEMOR, EXPERT FNAIM, 6000 NOAILLES.

maisons de

campagne

Très belle maison caractère rus tique, compr. 9d séjour, 2 ch. gde culs... 2 s. de bns; cellier gar., chairfi. contral. Le tout et excellent état, habit. de suffe Terrain 4.000 va clas de mors

PRIX: 250 000 F
POSSIBILITE CREDIT 80 %.
S.I.P.P., \$70-71-72.

# L'immobilier

| bu | reaux |   |
|----|-------|---|
|    |       | ī |

bureaux 🗸

usines

immeubles

CRÉTEIL HMM. NEUF 130 studios, surfece habitable 13 ea, sous-sol 125 places ga-age poste fixe. Revenu annuel 1.580.000 F. Prix 16.00.000 de F. GANDOLFI, 883-0449.

HOTEL Restaurant
06230 Villefranche-sur-Mer
à vendre ou à louer.
Conviendr, pour tourisme
social ou transformat.
Ame SONNENDRUCKER

pavillons

IGNY-91. Part, vd pavill. piainpled 105 = habit., constr. 1970,
it cft, culs. équipée, dbie-living
34 = av. cheminée, 3 ch., 2 bs,
garage, celifer, jard. clos 610=4
(chuff. central au gaz contrat
spécial G.D.F. 20.000 thermies
gratulies). Px intéress, 390,000 f

+ 30,000 F.C.F. sur 10 ans.
Téléph. 90,30-27, 937-50-10.

VINCENNES, PAYILLON

45, rue de la Jarry

56]. dole + 3 ch., tt. cft., grand
garage. 20,000 F., crédit. Visite
après 14 heures : samedi, lundi.

phone, sur 450 = 5 — 050-56-34.
COLO M B.E.S, près gere des Vallées, BEAU PAVILLON 6 p., 2 bains, dépend., garage, cuiller, gd jardin. Sem. 14 h. 30 à 17 h.: 17, attée des Sycomores. GUERARD, près Coulommiers, vallée Morin, cairne, gd pavilion, terr. agrément 600 = env. R.de-ch.: gd gar. chauf. Indép. mazout av. eau cheude, laveil bac évier, salle jeux + aicôva. Iw ét.: entr., beau séjour, cuis, amén., baic. commin 3 m. cs., samén., baic. commin 3 m. cs.

villégiatures

LOUE STUDIO 4 P. TIGNES

avec possibilité de crédit

### APPT CCIAL 80 M2 4 P. + ENTRÉE

Rue Caumartin (proxim. bd des Capucines) Possibilité de parking 2 ligues téléphoniques - 1 ligne télex A vendre en toute propriété - Libre immédiaten Téléph.: 256-25-95

. MARBEUF. A louer appart. ruless. 3º étage. 5 P., 134 m. . LAHUMIERE, 88, boulevard e Courcelles. Téléph, 924-80-30. 8° SAINT-AUGUSTIN

A LOUER BUREAUX Crimatisation 293-62-52 Parkings - Tél.: 293-62-52

#### locaux commerciaux

(93) SAINT-DENIS
PRES AUTOROUTE NORD
Partic. loue hangar et bureeze
te 630-25 sur terrain de 3,500-25
possibilité 4,500 = 3.
ACCES GROS PORTEUR.
Ball 3, 6, 9.
Ecr. nº 6,833, « te Monde » Pub.
5, r. des Italiens, 75427 Paris-9

#### fonds de commerce

INVESTIR DS LE PRESSING : Qui, mais laissez les soud

CEDONS ATELIER de tapisse-rie de 1,200 m² situé dans Paris, équipe pour fabrication séges de série et spéciaux, vollages, rideaux et tenture murale. Per-sonnel et encadrement qualifiés. Partie du chiffre d'affaires as-surée pour 1977. — Ecrire F17, 12, bd Poissonnière (97). Réf. 5.

CAUSE FAMILLE VENOS:
RETAURANT EN SERVICE
CUISINE française + spécialité.
Tibre de suite. - Tél. 578-86-48.

# villas

Gelle Gemeure sur lerrain ■. Tél. 430-24-00, 19 à 21 h. LE VELLET Résiden-tiel
BELLE VILLA récente style
Ile-de-France, réception 65 m2,
poutres apparentes, 5 chères,
2 bains, 3 cab. toll., 2 chères,
serv., gar. 3 volt., s. de jeux,
piscine, tennis. Parc 2,800 m2,
Prix 1,600,000 F. FPI, 976-07-06.

domaines NORMANDIE, 11 km, Bayenz, 200 ha en berbages de 1º catá-gorie, d'ub seul tenant. Manoir + corps de ferme en bon état. Téléph. Mmo PEREZ, 659-36-34.

terrains Les MERVEILLEUX TERRAINS de la RÉSIDENCE FORET DE MARLY

L'ÉTANG-LA-VILLE

# fermettes REGION GISORS

les annonces classées du

# Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi # 9 k à 12 h 30 - ie 13 h 30 à 18 k

> av 233-44-21 postes 392 et 364

# ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

#### TRANSPORTS

# Les pilotes d'Air France feront grève le 10 janvier

Les pilotes d'Air France sont ap-pelés à faire grève le lundi 10 janvier. On ne peut encore apprécier nces pratiques de cet airet de travail. Les passagers sont invités à s'adresser à l'agence de la compagnie nationale la plus proche de leur domicile.

Le Syndicat national des pilotes de ligne (S.N.P.L.), organisateur du mouvement, explique les raisons de celui-ci au cours d'une conférence fin de matinée. Il expose ci-dessous son point de vue.

velles installations de l'aéroport de Bordesux-Mérignac, M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement, a estimé que, même si l'aviation commerciale a surmonté la crise pétrolière, le moment est venu pour

POINT DE VUE

Ari France, c'est cela et beaucoup

plus : c'est une énorme expérience

aéronautique, c'est le dévouement de

trente mille personnes qui « aiment

tence à tous les niveaux dans les

bureaux, les ateliers, les postes de

pilotage. Or aujourd'hul, tout ce monde ressent une profonde inquié-

tude quant à l'evenir d'Air France.

L'affaire de l'avion moyen-courrier

Douglas DC-9 (qu'Air France serait éventuellement obligée d'acheter

émotion dans les milleux séronau-

tiques français. Pour Air France, ce

n'est qu'un des éléments qui ren-

Aujourd'hul, la direction générale

d'Air France propose à tous les per-

sonnels d'appliquer la politique du

gouvernement à la compagnie. Elle

pense que la solution principale

dent ; le redressement ne sera pos-

sible que si chacun est convaincu dans l'entreprise du caractère iné-

luctable du chemin proposé. » (Président Giraudet : Premiers élément

ment Air France et le transport séries

français, document intersyndical signé par tous les syndicats d'Air

Ce document examine l'histoire

d'Air France depuis 1945, et l'accu-mulation des faits montre blen

l'incohèrence de la politique menès en matière de transport aérien : absence totale du statut de l'avia-

tion marchande d'où manque de

définition d'une politique du trans-

port aérien ; absence d'une politique de construction aéronautique natio-

nale correspondant aux besoins des

transporteurs; existence de trois

compagnies, de premier niveau, de

statut différent entraînant un gachis

Les solutions proposées pour Ale

France ne doivent pas conduire à

une dégradation des conditions de

travail du personnel, mais devraient

plutôt viser à : 1) Une définition

rapide et à la mise en œuvre d'une

ficite optimum en orientant la cons

truction aéronautique française 2) Une politique de financement

constitution d'un capital conséquer

à la mesure de l'activité de la com-

pagnie et des perspectives de déve

Fonds de développement économique et social et crédits de même nature

prise en compte par l'Etat de toutes

les contraintes imposées par lui à la compagnie, y compris celles des années précédentes; 3) intégration des filiales et de leur personnel.

Nous, Syndicat national des pilotes

de ligne, ju geons nécessaire de mettre l'accent sur trois points essen-tiels montrant bien les résultate

actuels de la politique suivie : la nécessité du maintien des lignes

plutôt que leur abandon ; le main-

tout nouveau sacrifice de ligne, par exemple la ligne Lima-Papeete, seralt

exemple la pigne cana-apece, serent ressenti comme la perte de sa substance même. D'ailleurs l'arrêt de

cette ligne, pour ne parler que de

celle-là, fait un tort considérable à la Polynéale française. Les chiffres

invoqués par la direction d'Air France pour justifier cette ferme

ture sont très discutables.

loppement, accès aux crédits du

au niveau de l'utilisation

hommes et des flottes.

pour un plan d'entreprise.)

leur entreprise ». C'est la compé-

thodes et des habitudes e héritées des premiers temps », de pretiquer A cet egard, le ministre juge très

suttisants ne sont qu'un élément du sévèrement la grève du personnel système général des infrastructures. structures aéroportuaires sont désormais largement suffisantes : « On est pour sa part dans un long commumême quelquelois a l l é trop loin, niqué les ralsons avancées par les trop vite, a déclaré M. Fourcade. Les

Quel sera l'avenir de la Compagnie nationale ?

par C. POIRIER (\*)

UAND on parie à la radio, à tion, ressentent très vivement ces la télévision, d'Air France, pertes de lignes. C'est une menace tout le monde pense aux directe sur l'emploi.

la destruction des Boeing-707 A sans

les remplacer. Ne pourrait - on Ima-

giner (imagination au pouvoir ?)

d'utiliser ces avions payés et

amortis pour les vols «charter»

Dix pour cent des heures de vol

d'Air France sont effectuées par des

compagnies concurrentes souvent

par manque de machines (par exem-

ple avions moyen-courriers pour le tret aérien). Il y aurait là du travail pour plus de cinquante équi-

Souhaite ton vraiment sauver

Air France, participer à son redres-

# La direction : un mouvement injustifié

a La contestation, ecrit la direction d'Air France, porte sur les trois aspects suivants de la politique d'Air France: retrait d'exploitation des appareils Boeing 707-A; suspension de la ligne Tokyo-Papeete-Lima: vo-lume des affrètements.

» 1) Pour ce qui concerne le

WEST THEATS reirait de la flotte Boeing 707-A. Il est à observer tout d'abord qu'aucune grande compagnie acrienne ne conserve plus en service régulier d'appareils Boeing-707 du type A, équipés de moteurs à simple flux gros consommateurs de carburant. » Les syndicats évoquent

La direction d'Alr France commente

» Les syndicats évoquent l'absence de plan de remplacement de ces appareils. Cette information est inexacte. Les programmes d'équipement d'Air France ont conduit à acquert au cours des années 1876 et 1977 — durant lesquelles les Boeing 707-A ont été et seront progressivement retirés du service — quatre Concorde, quatre Boeing-747, trois Airbus, trois Boeing 707 du type C.

» 2) La suspension de la ligne Tokyo-Papeete-Lima s'impose en dépit de résultats de trajic très honorables, car cette ligne est déficitaire et sans perspective d'amélioration de sa rentabilité à terme rapproché. Il n'est pas

à terme rapproché. Il n'est pas dans la mission d'Air France de maintenir une l'aison non essen-tielle à partir du moment où cette activité implique une lourde charge pour la collectivité fran-

çaise.

n 3) Les affrètements (c'est-àdire la location d'appareils à
d'autres transporteurs) ne représente en 1977 que 1,7 % de la
production globale de la compagnie; Air France prutique comme
toutes les compagnies une politique d'affrètement raisonnable
indispensable au bon ajustement
de son programme.

sement? Il est évide nt que les pilotes le souhaitent. Mais ne conviendrait-il pas d'abord de stopper « l'hémorragie du travail » ? Que la direction et le gouverne-

ment, son tuteur, montrent enfin c'est d'augmenter la productivité du personnel. Elle en fait même un préalable : « Un préalable est évileur souci de renforcer la compagnie nationale, et alors seulement, pourra apparaître l'extraordinaire dynamisme dont Air France est

(\*) Président du bureau Air France du S. N. P. L.

de son programme.

» En termes généraux, l'arrêt de travail du personnel navigant technique est, selon le préavis de grève, « motivé par la volonté du personnel navigant technique de voir cesser une politique qui, selon iui, mène la compagnie vers

» On conçoit mal comment peut être ainsi évoquée l'idée de récession de l'activité d'Air France, alors que le nombre de sièges-kilomètres offerts par la compagnie en 1977 sera de 4 % supérieur à ce qu'il était en 1976 et que l'offre concernant le frel croitra, pour sa part, de 17 %. »

#### Le problème a été posé différem-ment à aon vrai niveau par le docu-MINISTÉRIELS

VENTES

PAR ADJUDICATION

Et. M° L. BOULC'H, not., LA FERTE-MILON, 70 km PARIS - Vte par ADJ. volont., samedi 17 janvier 1977, è 15 h. MAISON DE CAMPAGNE LIBRE VENTE sise à TROESNES

tout conf., séjour, cuisine, 6 chambr., garage, jardin 1.700 m2. MISE A PRIX: 150,000 F Renselgnements : tel. (23) 96-70-23.

# VENTE SU PALAIS de JUST. È PARIS | Vente sur Saisie Immob. Su Palais le JEUDI 13 JANVIER 1977 È 14 h. de Justice d'EVRY, r. des Marières, le MARDI 18 JANVIER 1977 È 14 h. UN APPARTEMENT

PARIS (11°)

1. impasse Saint-Sébastien
res-de-chaussée, 1 chambre sur cour
et usage des w.c. communs.
MISE A PRIX : 18.90 FRANCS.
S'adresser à Mª Yves DELESTRADE,
svocat à la Cour, 47, avenue GeorgesMandel, PARIE (15°), tél. 727-03-81,
et à tous avocats près les Tribunaux
de Gde Instance de PARIE, BOBIGNY,
NANTERRE et CRETEIL, et sur les
lieux pour visiter.

**UN APPARTEMENT** avec cave et parking, situé à ATHIS-MONS (91)

27, rue du Docteur-Calmette 3º étage, porte gauche MISE A PRIX : 25.506 FRANCS.
Consignation indispensable pour eachérir. Renseignem. : M\*\* TRUXILLO
et akoun, avocats associés. 51, rue
Champiouls à CORBEIL-ESSONUS.
(Tél. : 496-30-26 et 496-14-18.)

S.C.P. d'Avocats MONTOUCHET. GARRAU, THIERY, THOREL, DESRE 73, rue de Paunette à EVREUX, Tél. : 33-06-99 - ADJUDICATION CHERBIT. Le MARDI 19 JANVIER 1977, à 14 heures, au Palais de Justice d'EVREUX. 30, rue Joséphine

Commune de NONANCOURT

BELLE PROPRIÉTÉ en bordure de l'AVRE

SUR LA MISE à PRIX DE 140,000 F - Frais en sus NOTA. — Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d'avocs postulant près le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX.

VENTE - Palais Justice Paris - Jeudi 27 janvier 1977 & 14 h. - UN LOT : APPARTEMENT A PARIS (14e) - 30, av. de l'Observatoire MISE A PRIX: 100.000 F - S'adresser à Me Guy BERNARD, avocat à Paris (7°), 37. rue de Lille, tél. 281-15-45, et à tous avocata près T.G.I. PARIS, BOBIGNY. CRETEIL et NANTERRE.

Cabinet de M° Robert GARDERA, avoc. à BAYONNE, 9, r. des Gouvemeurs VENTE sur licitation au Tribunal de Grande Instance de BAYONNE. L'UNDI 17 JANVIER 1977, à 14 heures - EN UN LOT : Fonds de commerce de SANATORIUM et CENTRE DE PNEUMOLOGIE avec bâtiments d'exploitation et parc (5.753 m2)

SANATORIUM LANDOUZY à CAMBO-LES-BAINS LIBRE A LA VENTE

Mise à prix : 1.400.000 francs (5/14 pour immeubles, 9/14 pour fonds)

faculté de baisse de deur fois un quart, le matériel et le mobilier loitation étant, payables en sus du prix d'adjudication sinsi que des stocks de marchandisse et de pharmacie. VISITES: les mardi et vendredi de 16 h. 30 à 18 heures.

# Epinoli op appear

# Offres

de particuliers

AFFAIRE A SAISIR
Part. vend living teck avec
table et quatre chalses.
Très bon état. Prix à débatire.
Tél. après 18 h. : 208-75-48.

Animaux

URGENT, Chiot de 5 mois, chien de chasse Beagle,

Antiguités

Part. vends antiq. et curios d'indonésia. Très belles pièces Tél. : 203-69-73, soir.

Artisans

TRANSFORMATION et eménag, d'appartements, ts corps d'étal, petite maçonnerie, plomb, chavi, carrelage, point, élect. dans certains cas subventions ANAM. Crédit possib. 3, 5, 7, 12 ans, intèrêt 5,50 %. Devis gratult. Exécution rapide.

Tél.: 770-54-59.

Tous travaux de rénovation, maconerie, piomberie, uffege, électricité, carrelage flure et moquelle. Etude et devis grabils. Crédit. Tél.: 906-81-96/42-28.

ARTISAN
Fabrique et répare
tous types d'enceintes
acoustiques.
Tél.: 772-78-96.

Bijoux

BIJOUX ANCIENS, BAGUES ROMANTIQUES, Se chalsteent chez GILLET, 19, rue d'Arcole, Paris-4. Téléphone : 03-00-83.

Cours

ATELIER HARBURGER Cours de pointure, handi, mardi pp.-midi, Mo Alésia. T. 588-76-75. DACTYLOGRAPHIE-STENO Méthode accélérée. 757-86-86.

Décoration

V.I.P. DECORATION SERVICE vous propose tous traveux peinture, électricité, piomber tapisserie, ravitem, de srideaux, vollages.
Tél.: 339-32-77-255-07-78, après. 30 h.: 225-07-78,

Déménagement

Fourrures Elégante veste vison argent taille 42, état neur. 202-24-90 FOURRURES OCCASION
DEPOT-VENTE
exclusivement de fourrures gd cheix vétements part, état 91, rue du Théâtre, Paris-19 Tél. : 575-10-77.

de bureau Philatélie

Matériel

TIMBRES ACKETE CHER COLLECTION, 267-09-19, mat

Homes d'enfants

LES BARTAVELLES

\*\* LES BARTAVELLONDE AND THE TABLE TO THE TABLE TO THE TABLE TO THE TABLE TABLE THE TABLE TABLE THE TABLE TABLE THE TABLE TABLE

PIANOS D. MAGNE

Sélection meilleures marques, Neut. Occasions. Location. Vente. Achat. Réparation, Entretien. 10 ans sarantie. Crédit. Location-test. Livraison 10, rue de Rome, 7508 Paris 523-30-90 - 522-21-74.

Instruments

de musique

shall change

Moquettes

30 A 70 % de remise sur moquette grande largeur toutes qual 10.000 ml en stock. 137-29-18 de 10 lt. à 19 lt. sauf dimanche et lund/ m Matériel

chirurgical

Clinique privée de Suisse romande cherche, en vue de artaire les installations de s bloc opératoire, table complete, appar picc operatore, table spérations complète, appu de radiologie mobile, struments divers, en occas pour chirurgie spécialisée op toute chirurgie. Palement comptant.

Prière de faire offres sous chiffre P. 1355 - 22 à Publicitas, CH-1200 Genève,

Rencontres

RENCONTRES Ne révons plus d'amis avec qui partager nos joies, nos golts, quels qu'ils soient : artistiques, sporifis, touristiq, Vs les trouve-rez grâce à « Godis communs ». Colette Lesme, Parts (79). Tél. : \$48-95-16. tien en ligne des Boeing-707 A tent qu'ils ne seront pas remplacés; l'arrêt de la politique d'affrêtement (30 000 heures de voi sur 300 000). Au point où en est Air France

V acances-

Tourisme Loisirs

elipos heures restent dispo has au TENNIS WILSON, Impasse Chevaller, La Plaine Denis (500 m Pie de la Cha le). Courts couverts chauffes Terre battue. Restatrant. Magazin erticles de sport. Tälfotokarante wir 2001.

Les pilotes, après bien d'autres salariés, mais est-ce une console

ener in the Paris THE PROPERTY. The second of the tat pour faceure de

-

ROGER DECTIACK

PLAN DE LA C.G.T.

To un print de residente de res

Special Control of the Control of th

e mipetion de de de la constante de la constan

Cane Concern San C

Same dada

de Al Peo EN GETTE de la Aleman de Contra de C

POUR LA S.N.C.F.

Stead Tres 39-41, Be

prochaines ennées sen lement consacrées à les Priorité sera donnée au comments.

Maintenant II laur le très alleurs. Les équipements le sont ou in de le aufilizants ne soni qu'un et systèma général des infrances La direction d'Air France Con 65CFpour sa part dans un long on niqué les raisons avancées le pilotes pour justifier leur gres loin,

a mouvement injustifié

La retrait de la floite Boeing R
sur A est à observer lout à
la qu'aucune grande conscient dérienne ne conserve de la service 7 è gulier de la Boeing-707 du type A conscient moleurs à simple four consommateurs de carbung le le le les syndicais en

consommateurs de carbum Les sun dicats in Les sun dicats in Tabsence de plan de inc. ment de ces appareur information est inemel programmes d'équipemen france ont conduit ...

Boeing 707-A ont été et progressivement reires d'épuipement du type C.

2 La suspension de la Tokyo-Papecie-Lima remandépuipement de sans perme d'amélioration de sa reur d'amélioration d'amélioration de sa reur d'amélioration de sa reur d'amélioration de sa reur d'amélioration de sa re

1002Cs a terme rapproche. A neu dans la misson d'Air Fine maintenir une lauson on tiele à partir du monte cette activite implique uni charge pour le collectifie. A sans voir 7 terter CEISE. ar ides

caise.

3) Let affretement to dire la location d'appar d'autres transporteurs un sente en 1817 que 1972 production clobale de la magnité. Air France praique d'autres les consegnes un lique d'affretement maniferent de la maismentaire au longement de l'indispensable au longement. (Subtent exem-JOUT TO 14 ... du a aqu!indispensable an oon one de son programme.

Ben corres deniens henden he entre de crarai du personel un personnel navigant trans voir center the politic

la recession enfin. peut etre aire evequeele régession de l'aunti, Françe, plasse de le non. COPPORT uiement, adiesa re sièges-kalemetres offals : compagnie en 157 ieux 8. Que .:

L. BOLLOH, ET. EX. To be, PARIS - Type samed: 17 janter E. 新AISON DE CAMPME LIBRE VINT sise à TROESNE tour conf. legals emittées gament, parie 1703 MISE A PRIX : 150,000

Brangermon : 12 0 F A PARIS Cente sur Entre de mi

ENT UN APPARTEME à ATHIS-MONS (9) The true in Bertett Char.

RANCE REALISHED MISE & PROPERTY OF THE PROPERT MISE & PRIN : SIN IN CHET CARRA

se de NONANCOURT ETÉ en bordure de l'AVE PRIX DE 140.000 F - Frais en 4

principal de Oracio de 115 (14") - 30. av. de l'Obsette 90 F - S'adresser & Me Guy 898

ANATORIUM CENTRE DE PREMI S'exploitation of porc 5.753 m2 PORTUM LANDOLZI AMBO-LES-BAINS

ARIS SCRIUT

IRE A LA VENTE

rix: 1.400.000 francs

### Paris

# FAMILLE RELOGÉE

La famille de squatters qui, inscrite au fichler des mai logés depuis 1965, occupe depuis novembre un appartement du quatrième arrondissement, appartenant à la Ville de Paris, sera relogée par la Ville Cette dernière avait demandé et obtenu l'expulsion de la famille dans un délai de deux mois (le Monde du

#### CONSTRUCTION SAUVAGE DANS LES TUILERIES

M. Georges Mesmin, députe réformateur de Paris, vient de demander à Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat à la cul-ture, a si la construction dis-gracisuse en béton qui commence à s'élever dans le jardin des Tu-leries, derrière le musée du Jeu de paume, a reçu un permis de construire? n.

« Il n'était pas nécessaire, jus-qu'à présent, de possèder de permis de construire pour effectuer des travaur dans les monuments historiques qui appartiennent à l'État », réplique-t-on au secré-tariat d'Etat à la culture. La loi sur l'architecture du 3 janvier 2 en effet révabli cette formaliré a, en effet, rétabli cette formalité, sauf pour la construction de certains édifices techniques dans les ports ou les aéroports.

Aujourd'hui, les travaux dans le jardin des Tuileries sont arrêtés, mais la décision de démolir les premiers éléments de l'abril en béton qui devait notamment servir de vestiaire aux gardiens de musée n'est pas encore prise officiellement. Cette petite affaire rappelle la reconstruction « sauvage » de l'atelier du sculpteur Brancusi, sur la « piazza » du Centre Beaubourg (le Monde du 14 dècembre). Décidément, il y a beaucoup de laxisme dans l'urbanisme parisien... a, en effet, rétabli cette formalité.

# Pêche

#### POUR LA MODERNISATION DU PORT DE SETE

(De notre correspondant.) Montpellier.— En visite jeudi 6 janvier à Sète, M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports a reçu tour à tour les pêcheurs en mer et les conchyliculteurs de l'étang de Thau. dont il a visité les parcs, et une délégation des syndicats C.G.T. C.F.D.T. et FEN qui protestaient contre les mesures économiques du gouvernement. Le secrétaire du gouvernement. Le secrétaire a annoncé due M. Jean-Pierre Fourcade. ministre de l'équipement, venait d'accorde une subvention supplémentaire de 500 000 francs, s'ajoutant aux 660 000 francs déjà attribués par Detat pour la construction à Sète d'une cale de carénage réclamée avec insistance par les pêcheurs.
Les travaux doivent commencer

Pour ce qui concerne l'agrandis-sement du port de pêche de Sète, il s'agit d'un problème régional qui, déclara M. Cavaillé, a n'im-plique pas de décision parisienne ». M. Cavaillé a confirmé l'apport de 56 millions de francs (part de l'Etat) pour lutier contre les pol-lutions des communes situées au-tour de l'étang de Thau. Plus de la moitié des subventions iront aux villes de Sète et de Fronti-

ROGER BECRIAUX.

# Transports

#### UN PLAN DE LA C.G.T. POUR LA S.N.C.F.

La C.G.T. a élaboré pour la S.N.C.F. un plan de gestion démo-cratique, « dans la perspective d'une victoire, prochaine des par-its signalaires du programme commun ».

Les propositions du syndicat ont pour objectif « d'assurer lous les transports que la S.N.C.F. seruit en mesure d'acheminer dans les meilleures conditions pour l'usager et au moindre coût social pour la nation, de rempiir ses obligations de service public, de developper conjointement le progrès social en laveur du personnel et enjin de permettre aux cheminots de dépasser leur simple fonction productive en participant à la gestion d'un grand service public s.

Pour cela la C.G.T. demande

Pour cela, la C.G.T. demande notamment une a recomposition du conseil d'administration comprenant ne u j représentants du personnel, cinq représentants de l'Etai nommés par le gouverne-ment et sept réprésentants des veagers et la démocratisation des comités mixtes projessionnels ».

AIR ALPES EN GREVE. La section Air Alpes du Syndi-s lancé, ce vendredi 7 janvier, un ordre de grève immédiat et illimité pour tous les pilotes de la compagnie. Le S.N.P.N. demande la suppression de tous les licenciements, l'ouverture de négociations immédiate et la « possibilité pour l'expert-comptable du comité d'entre-prise de travailler normale-ment ». — (Corresp.)

# FAITS ET PROJETS

#### Aménagement du territoire

### UNE « COMMUNAUTÉ » LE LONG DU RHIN

Dans la zone située entre Bâle, Mulhouse et Karlsruhe, le long du Rhin, la coopération fronta-lière entre la France, la Suisse et lière entre la France, la Suisse et la République fédérale d'Allemagne a toujours rencontré des difficultés d'organisation. Ces obstacles seront peut-être levés après la publication au Journal officiel du 6 janvier des échanges de notes du 22 octobre 1975, entre les trois pays, décidant notamment la création d'une a commission intergouvernementale pour faciliter l'étude et la solution des problèmes de voismage ».

l'etude et la solution des pro-blèmes de voismage ».

Les régions frontalières concer-nées sont : les cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne; du Land Bade-Würtemberg : le ter-ritoire des régions Mittlerer-Ober-rhein, Südlicher-Oberrhein et le Landkreis - Lörrach : la région Alsace; le Land Rhénanie-Pala-tinat pour ce qui est du Palatinat sud.

Cette commission se réunit en cette commission se reuni en principe une fois par an, formule des recommandations pour les parties contractantes et, eventuel-lement, prépare des projets d'accord.

Elle traite des questions rela-tives à l'aménagement du terri-toire, l'environnement, la politique économique régionale. l'énergie, les transports et les communica-tions, l'emploi et les affaires sociales, notamment les travail-leurs frontaliers, les implantations

industrielles et agricoles, l'urbanisme et l'habitat la construction de logements, la politique fonclère, l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche, la santé et la protection sanitaire, la culture, les loisirs, les sports et le tourisme, l'entraide en cas

### Urbanisme 🤌

# CENT LOGEMENTS

# **EN SURSIS**

**AUX MUREAUX** 

Les travaux du « Clos Mariette », un ensemble de cent logements collectifs, aux Mureaux (Yvelines), devront être interrompus.
Le tribunal administratif de Versailles vient en effet d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire délivré le 29 décembre 1975. Depuis un an, les habitants d'un des derniers quartiers pavil-lonnaires de cette cité ouvrière à l'urbanisation désordonnée, se bat-tent pour faire annuler le permis de construire accordé pour la réa-lisation de quatre immeubles de 15 mètres à 20 mètres de hauteur.

Dans une commune dont ils se plais une commune dont its se piaignent qu'elle compte trop de tours, les propriétaires de pavil-lons s'opposent au projet du « Clos Mariette » et refusent de voir leurs paisibles jardins surplombés par des immeubles. A leurs yeux, même si le projet initial de 1972 était en accord avec le Plan directeur d'ur-banisme intercommunal, la réa-lisation actuelle est contraire aux presoriplique de plan d'occupaprescriptions du plan d'occupa-tion des sols. — (Corresp.)

### – A PROPOS DE... –

#### L'INFORMATION MUNICIPALE

# Democratie partagée et contrôlée

Le renforcement de la démocratie locale exige une participation accrue des citoyens à la vie de leur village et de leur ville. Or qui dit participation active dit information le plus complète possible. Cette exigence a été bien perçue par les auteurs du rapport Gui-chard, qui (malheureusement ?) ne recommandant pas de mutilplier les référendums locaux, mais proposent « d'éclairer le contrôle ocratique » par un développement systématique des moyens d'information à l'initiative des élus eux-mêmes.

deux événements récents Illustrent ce besoin d'information et de participation.

« Bonjour. La municipalité de Saint-Etienne vous souhaite une nne année 1977 Sante son premier hebdomadalre parlé... - C'est ce qu'on peut entendre depuis le mardi 4 vier en composant le 33-42-42, un numéro particulièrement mnémonique quand on demeure dans la Loire. Pendant trois minutes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'un mardi à l'autre, un bulletin municipal, băti dans l'esprit d'un journal tadio, est alnsi diffusé à partit d'un répondeur automatique. sont concises, variées et surtout pratiques. Elles vont. de l'annonce de travaux dens le quartier aux horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale, en ·Passant par le rappel des principales décisions prises par le dernier conteil municipal, tel le vole du budget primitit de 1977.

qui s'équilibre à 890 millions de Changement de méthode en

A Saint-Ettenne et à Poltiers, Poitou-Charentes, Faut-il donne une sulte favorable à la demande des citoyens oul souheitent que soit débaptisée leur rue ? Ce cas de conscience s'est posé le 20 décembre au conseil municipal de Poitiers. La du... chemin de Roule-Cul.

Le repporteur de la question M. Max Strawczynski, premier adjoint, a lait remarquer que. a bien que les Poitevins ne des noms de tieux aut donnent à penser que Rabelais a séjourné dans la région, l'apposition de tels noms sur des plaques officielles risquait de choquer des personnes blenes -. Il a toutefois plaidé pour la conservation du nom de Roule-Cul. ne se sentant pas le droit de supprimer des appell'histoire locale ».

Si quelques conseillers se sont ralliés à cette thèse, les autres ne se sont pas pronor lement, il a été décidé qu'un rétérendum (limité aux riverains de Roule - Cul) trancheralt la

#### Circulation

#### L'ERREUR DU CINÉMOMÈTRE

Les instruments de mesure Les instruments de mesure de la gendarmerie ne sont pas injailibles. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la cour d'appei le Nancy, qui a relace, le mercredt 5 janvier, un automobiliste, M. Jean Boucher, pour suivi pour excès de vitesse et condamné à 400 F d'amende

Dans son arrêt, la cour a reconnu que l'infraction retevée
était impossible puisque tous
les essais faits depuis avec le
véhicule – en rodage au moment du constat – n'ont pas
permis d'atteindre la vitesse
limite. Il n'a donc pu s'agir,
l'après le tribunal, que a d'une
confusion avec un autre autoconfusion apec un outre automobiliste ou d'une déficience du cinémomètre ».

Les obsèques de M. Émilien Amaury

De nombreuses personnalités de l'entrée et à la sortie du ceront assisté, jeudi matin 6 janvier, à Chantilly (Oise), à l'office célèbre à la mémoire du P.-D.G. du Parisien libéré. M. Em il i en Amaury, décédé dimanche dernier à la suite d'une chute de l'Elysée, représentant le

La cérémonie a eu lieu dans la petite église de Saint-Firmin (Oise). Un peloton du 1- spahis en grande tenue — M. E. Amaury avait servi dans les rangs du 4 spahls – rendait les honneurs

Philippe Amaury, les enfants du disparu, avaient pris place M. Jean-Philippe Lecat, porte-parole de l'Elysée, représentant le président de la République, M. André Bord et Antoine de Clermont-Tonnerre, représentant respecti-vement le gouvernement et le premier ministre, a in s I que M. Olivier Guichard, ministre

d'Etat et garde des sceaux.

### Reprise de contact entre M. Mottin et le Livre

La rencontre prèvue, au sujet du conflit du Parisien libéré, entre M. Mottin et les représentants du Livre C.G.T. a bien eu lieu le jeudi 6 janvier. Cependant, la réunion s'est soldée par une simple reprise de contact, comme l'exprime le communiqué du syndicat : « Le rapport Mottin n'a pas pu être remis en raison des événements de ces jours derniers. Toutejois, le médiateur a confirmé ou'il prendrait contact confirme qu'il prendrait contact avec la nouvelle direction du Pa-risien libéré dès que cela sera possible. Notre d'élégation a

réaffirmé: 1) Son désir de ren-contrer la nouvelle direction du Parisien libéré; 2) Sa volonté d'obtenir des réponses et des engagements précis de la part du gouvernement et de la direction du Parisien libéré sur les points jondamentaux susceptibles de permettre un règlement conjone à l'intérêt des travailleurs. » Il reste dix jours au médiateur pour mener sa mission à terme dans les délais prévus. La prochaîne les délais prévus. La prochaine rencontre entre M. Mottin et les délégués du Livre a été fixée au jeudi 13 janvier.



**ACTUELLEMENT** A TOUS LES RAYONS HOMMES DAMES ET ENFANTS

39-41, Bd Haussmann - 75009 Paris



# **CHARLES JOURDAN**

Centres commerciaux:

# GALAXIE (place d'Italie) BELLE ÉPINE

5 au 15 janvier

SOLDES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAIL AERIENS

AIR ALGÉRIE

### APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

RESTREINT nº 07.76

Un appel d'offres international restreint est lancé en vue de le fourniture et l'Installation d'un banc d'essais automatique (A.T.E.) destiné à tester et remettre en état les équipements dits « AVIO-

Les constructeurs intéressés pourront retirer le cahier des charges auprès d'AIR-ALGERIE, Direction Technique Aéroport International d'Alger Dar-El-Belda dès le 15 janvier 1977.

Les soumissions devront parventr sous double envelappe cachetée avec mention « A NE PAS OUVRIR - APPEL D'OFFRES nº 07.76 - BANC D'ESSAIS AUTOMATIQUE » avant le 28 février 1977, délai de rigueur, à l'adresse ci-dessus indiquée.



SERI Renault Engineering intervient à "la carte" (de la simple étude à la réalisation clé en mains) dans les secteurs de sa compé-

Le coût de l'intervention Ingénierie est toujours compensé par l'économie que vous réalisez au niveau de l'installation, de la production ou de l'amélioration décisive de la qualité. L'Ingénierie vous permet d'optimiser votre rentabilité

SERI Renault Engineering est une société indépendante, ce qui l'autorise à un libre choix vis-à-vis des constructeurs, en ne tenant compte que du matériel le mieux adapté aux caractères spécifiques de vos besoins. Cette objectivité est une garantie quant au montant et à la qualité de vos investissements.

Afin de recevoir un dossier d'information complet, veuillez envoyer cette demande à notre adresse, en indiquant le ou les secteurs d'activités qui peuvent concerner votre entreprise.

SERI Renault Engineering - 2, av. du Vieil Etang - BP 19

| Monsieur :<br>Sociélé :<br>Adresse : | Tél :                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ☐ Bătiments inclustriels             | ☐ Fanderie                              |
| ☐ Bàliments administratifs           | ☐ Mécanique et transformation des métau |
| ☐ Băriments sociaux .                | ☐ Tri-transport-manutentian-stockage    |
| ☐ Pion d'entreprise                  | Industrie alimentaire                   |
| Organisation et gestion d'entreprise | ☐ Equipements mécaniques spéciaux       |
| ☐ Aide à l'exportation               | Conditions de travail - erganomie       |

# LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

CONJONCTURE

AU FORUM DE « L'EXPANSION »

# M. Barre confirme qu'il ne relancera pas l'activité

C'est sur un ton de très grande fermeté que M. Barre s'est adresse, le jeudi 6 jan-vier, aux chefs d'entreprise réunis à l'hôtel Meridien à Paris pour assister au forum organisé par «l'Expansion» sur le thème : « Que sera 1977? ». Le premier ministre a même eu des mots assez durs. reprochant à certains leur manque de tonus et leur appel constant à l'Etat. Il n'y aura pas de relance globale aussi longtemps que l'inflation n'aura pas reculé, a répété M. Barre, qui a menacé

Je comprends -- sans f'estimer

landé -- le pessimisme des chets

d'entreprise », a déclaré M. Ray-

mond Barre. - La première étape

d'un plan d'assainissement est diffi-

cile, la conjoncture internationale n'est pes rose et une affaire comme

la taxe professionnelle n'a pas

arrangé les choses. Mais les temps

sont difficiles pour tour le monde. Ou vous êtes de véritables chafa

d'entreprise, ou vous baissez les bras devant les difficultés, et dans

ce cas vous n'êtes pas de vrais

chefs d'entreprise (...). Il n'y a pas eu souvent de premier ministre pour

dire ce que je viens de dire. Mais l'estime que le langage à tenir doit

Très applaudi à chaque fois qu'il

parieit de « termeté nécessaire »,

M. Barre a encore une fois répété

qu'il n'y aurait pas de relance glo-

bale de l'activité aussi longtemps

que l'assainissement de l'économie

ētre celui d'adultes. 🛥

une nouvelle fois de sanctions « indirectes» (par le biais du crédit, des com-mandes publiques) les chefs d'entreprise qui consentiraient des hausses de salaires trop élevées. Très en verve, sûr de lai, écouté avec

une grande attention par son auditoire, souvent applaudi, le premier ministre, dont le style s'est beaucoup affirmé, n'a pas été tendre non plus avec ceux qui ont exercé le pouvoir avant lui, accusés tout à la fois d'avoir fait croire au plein

« Pourtant, a précisé le premier mi- avec la délense du franc, notant nistre en réponse à une question, que les réserves de change seraient termeté .

prises qui ne respecteront pas les la progression des salaires (1) ? fut-il demandé. - Nous n'apporteces entreprises et des dispositions seront prises en matière de comie plus grand respect pour la liberté de décision des entreprises. Mais les tirmes daivent être resla responsabilité est une saine

M. Barre a beaucoup Insisté sur

quand II s'agira de la réalisation d'investissements utiles, le gouvernement apporters son concours, mais à des conditions qui seront préci-3é85. = « Sanctionneraz-vous les entre-

# gestion, » le fait que le raientissement de l'in-

Les chefs d'entreprise n'ont pas le moral

Le moral des chefs d'entreprise est mauveis. Telle est la conclusion que la SOFRES tire du sondage qu'elle a réalisé pour l'Expansion, du 29 novembre au 13 décembre, auprès de cinq cents chefs d'entreprise.

A la question posée : « Comment sentez-vous 1977 ? - 13 % des chets d'entreprise se sont déclarés optimistes mais 86 % pessimistes. De même, 83 % estiment que le plan Barre ne réussira pas à maintenir l'expansion, et 49 % pensent que la situation de l'emploi va s'aggraver (45 % estimant qu'il n'y aura pas de changement, c'est-à-dire

Voici les autres principaux résultats du sondage <

• PRIX : - Le plan Barre réussira-t-il au cours des prochains mois à freiner l'infla-

Pas de réduction du chômage

ras de rencción du chomage sans croissance économique ra-pide; mais pas de croissance économique rapide sans dépenses publiques importantes, capables de suppléer au ralentissement du

rythme des investissements. Telles sont les principales conclusions

d'une sèrie d'études que publie l'INSEE sur l'économie française

D'ici à 1980, note l'INSEÉ, la croissance des disponibilités en

croissance des disponibilités en main-d'œuvre sera très rapide. Malgré le ralentissement attendu de l'immigration, l'excédent des arrivées sur le marché du travail vis-à-vis des départs en retraite sera de 200 000 personnes par an, soit plus de 0.8 % de la population active.

« Une telle poussée, exceptionnelle dans la C.E.E., est un atout pour la croissance économique (amélioration de la formation, possibilité de mobilité, demande de biens de consommation) simultanément, elle fait de la croissance une nécessité pour le plein emploi. » L'INSEE estime à 5.7 % en moyenne annuelle le

pem empio. » L'INSES estime a 5,7 % en moyenne annuelle le rythme de croissance nécessaire pour ramener à 600 000 le nombre des chômeurs en 1980. Pour nourrir une forte crois-sance, il sera nécessaire, selon l'Institut, de s'appuyer sur deux moteurs :

1) La demande autonome (dé-

penses publiques d'équipement et

de fonctionnement, investisse-ments des grandes entreprises nationales de l'énergie, des trans-ports et des télécommunications,

logement) devra suppléer à l'in-suffisance de la demande d'in-vestissements productifs. Cette demière sers moins vive que par le passé du fait du ralentissement de la croissance des capacités de production, séquelle de la réces-sion de 1974-1975.

La demande autonome ne pourra se substituer à la deman-

de de biens de consommation ni

à celle de biens d'équipements, qui devront demeurer des compo-

réponses ont été alfirmatives et 65 % négatives. La hausse des prix de détall en 1977 sera comprise entre 8 et 12 % (59 % des réponses), entre 6,5 et 8%, (31 % des réponses).

SALAIRES : 63 % des chefs d'entreprise prévoient dans leur propre société une hausse des salaires « à peu près conforme à l'augmentation du coût de la vie -, 31 % supérieure, 5 % intérieure. En ce qui concerne les prévisions généraies - et non plus personnelles. — 53 <sup>8</sup>/<sub>0</sub> pensent que la hausse des salaires - suivra à peu près l'augmentation du coût de la

lisée avant que ne soit connu le résultat - relativement bon — de l'indice des prix de détail

SELON L'INSEE

La croissance doit être rapide (5,7 % l'an) si l'on veut

réduire en 1980 le nombre des chômeurs à 600000

santes essentielles de la croissance

à moyen terme. La « nouvelle croissance » rencontre, se lo n

l'INSEE, au moins trois limites : la nécessité d'équilibrer par le

solde commercial agro-alimentaire et industriel les importations d'énergie (le solde commercial de

de la France en volume devra être deux fois plus fort qu'avant 1973); les risques d'inflation llès à une croissance relative trop rapide du secteur tertiaire; enfin,

la résistance psycho-sociologique à l'augmentation de la pression fiscale. En d'autres termes, la

a nouvelle croissance » ne a s'ins-taurera qu'à long terme, et au prix de la sauvegarde à moyen terme de la compétitivité de

Pour préserver — ou retrouver — cette compétitivité, l'INSEE insiste sur la nécessité de la rigueur — en matière de prix et de salaires

et de heaucoup de sélectivité dans les actions, conditions pour maîtriser l'inflation. « Bien qu'elle n'en soit pas la seule condition, la maîtrise de l'inflation reste une nécessité pour la compétitivité, et la recreau constituire.

ct le nouveau fonctionnement du système monétaire international,

joint au renchérissement du pétrole, renjorce encore cet impératif. »

Les conditions

Parmi les facteurs favorisant la maîtrise de l'infiation, l'INSEE indique deux orientations : le ralentissement de la croissance de

la masse monétaire, qui devrait se stabiliser aux environs de 13 %

l'an en 1980, et l'augmentation de la pression des prélèvements obli-gatoires (fiscallié et cotisations sociales), qui atteindrait 43.4 % de la PIB (production interieure

brute) en 1990, contre 40 % en 1973 et 42.4 % en 1975. A ces deux conditions le financement des investissements publics et privés ne serait pas une source permanente de création moné-taire

Pourtant, ces hypothèses ne suffisent pas à garantir le main-

l'économie ».

engagées s'il le fallait : - Je contitant cette année encore — est la par des réglementations ou des pro-

Le premier ministre devait connueral à regarder les prix, car le clure en donnant des assurances chômage que nous avons actuelle- aux chefs d'entreprise (« Il ne faut ment - ce sera un problème impor- pas luer la poule aux œuts d'or

emploi — alors que celui-ci n'était qu'ar-tificiel, — d'avoir flirté avec l'inflation, d'avoir mené des actions contradictoires

de la création de la taxe professionnelle). Il est apparu à beaucoup d'observateurs présents au forum que M. Barre chan-

geait de dimension. Les patrons qui

l'écoutaient en avaient l'air très satisfaits... — Al. V.

« une politique de l'escarpolette », - de s'être trompés d'analyse (notamment lors de la relance de septembre 1975 on



(Dessin de KONK.)

conséquence de l'inflation qui s'est cédures tatillonnes ») et en rendant développée depuis 1972. (...) L'évolution des rémunérations au cours des dernières années a été insupportable pour les entreprises Cela s'est traduit par la baisse du tranc En fin de compte, la situation actuelle est lièe à un plein emploi

M. Barre n'en a pas moins assuré son auditoire qu'il s'occuperait très activement de l'emploi, critiquant une fois encore les politiques expansionnistes menées avant lui qui consistalent soil - à flirter avec l'inflation -, soit à - pousser l'escarpolette Ma politique n'est pas un plan. elle durera longtemps Elle sera

tien du rythme d'inflation de

l'économie française au taux moyen de 7,5 % par an de 1975 à 1980. Il y faudra d'autres

Le redressement des marges des entreprises à

des entreprises et la diminution parallèle de la part des revenus du travati dans la valeur ajoutée

des sociétés (par rapport aux ni-veaux exceptionnels de 1974 et

1975). Une telle diminution doit pourtant aller de pair avec une revalorisation des bas salaires et

une amélioration des conditions de travail (durée hebdomadaire.

en matière de prix notamment, en accordant à certains secteurs des hausses plus fortes qu'à d'autres ; nécessité aussi du redé-

ploiement des secteurs industriels pour mieux répondre à la deman-

D'autre part, pour réduire le déséquilibre des comptes exté-risurs entraîné par la hausse du prix du pétrole, la France devra, d'une part, stabiliser ses expor-tations de produits énergétiques, d'autre part, dégager des excé-dents commerciaux, environ deux fois plus importante en valume

fois plus importants en volume que ce qu'ils étaient au début de la décennie 1970. Cela implique,

par exemple, une augmentation de 50 % des excédents agro-ali-mentaires en volume de 1974 à 1980 et un triplement des excé-dents industriels de 1970 à 1980;

• Les experts de l'INSEE estiment que ces performances sont réalisables sous réserve que l'environnement international ne

sott pas trop déjacomble à la France. Ils font, à cet égard, l'hypothèse d'une croissance en volume proche de 4 % en movenne pour les principaux pays industrialisés dans le monde.

de mondiale :

dont l'efficacité est reconnue de

# Critique

en l'absence du premier ministre à l'investissement, à la consommational. Au chapitre des Investissements, des précisions intéressantes président du Crédit national, estime pas de bond en avant très considétouchés (sidérurgie, papier, textiles) portion d'autofinancement, tombée à

Fait intéressant, M. de Lattre declare n'être pas favorable aux incitations fiscales à l'investissement (détaxes), qui provoquent des à-coups fort nuisibles du falt des achats d'anticipation et entrainent un ganflement instantané des impordent-directeur général de la C.G.E., de cette forme de stimulation, en a convenu. A posteriori, cet aveu donne raison aux adversaires de ce position, qui en ont toujours dénance

Autre précision intéressante. M. Ambrois Roux a indiqué que le déclin des investissements avait commencé des 1970, ce qui, à son avis, enlève tout leur poids aux accusations lancées en 1974 par M. Fourcade à propos du « surinvestissement - des entreprises.

Pour l'année qui vient, M. Roux estime que de nombreux plans d'Investissements sont prêts, mais que les incertitudes politiques pésent encore trop lourd. Il a plaidé avec vigueur pour une baisse du taux d'in-rêt qui pourrait être obtenue par des bonifications sur crédits budgétaires : il en évalue le coût à 625 millions de francs pour la première année, s'appliquant à la moitié des investissements envisagés. soit 25 milliards de francs.

M. de Lattre s'est montré fort l'effort budgétaire en matière de bonification dépasse 10 milliards de france par an. Il a convenu néanmoins, en accord avec M. Roux, que le secleur immobiller était trop favorisé aux dépens de l'industrie. et qu'un transfert pouvait être envisagé sélectivement.

(1) Grosso modo et globalement ies salaires — comme l'ensemble des revenus — de devront pas progresser plus vite que les prix.

des incitations fiscales à l'investissement

ont été apportées à la fois pour le passé et le lutur. M. de Lattre, que les investissements ne feront rable en 1977, la situation étant très contrastée : les secteurs très investiront fort peu; en revanche, l'automobile, sortie plus tôt de la crise, investira notablement, La pro-30 % en 1975, est remontée à 40 % en 1976.

tations. M. Ambroise Roux, premier vice-président du C.N.P.F. et présiqui, pourtant, avec l'ensemble du patronat, avait été un chaud partisan genre d'aide, notemment dans l'ople caractère artificiel.

conditions de liquidation des pensions de retralte, freinage de l'immigration). Il existe entre ces deux objectifs une contradiction que les entreprises auront à ● Pour que l'augmentation de l'épargne des sociétés ne soit pas inflationniste. l'Etat devra pratiquer une politique très sélective.

REPORTED A LEGAL Ministere de Page Office Algerien P#1

you combattre la

ু বিভাগ্যাপ্ত

- 2.75 mg 44

の 100mm である。 ・ 100mm である。

The second secon

工艺 潜行经验 医硷性

. L. Company Andrew A. 4

and the second

ান একেক্টেইড নাজন্ত নিৰুপ্ত কি চাৰ্ড প্ৰতিশ্বনিক নাজনিক কি নিৰ্ভাৱনিক

- Carenalis de la Island Giornalis de la Asp

化邻甲酚磺胺二基甲醛磺基甲

والمناو بالماديون

AVI

10年 27 日本 · 基本 · 数2.50 Color State and Company The same of the same المراجع والأمام والأمام المراجع المراج COOK Antomyticani i As Company of Server 12 (2) (2) (2) (2)

Search Searchast 安全 蘇 seerch Tellimines sin いいじゅう 火塩 ा १८८५ । **स्था**र्थ tenting ages after the star acceptage the

---

ين يد دوسون و

Estadous element

The Reservation

Trees and the

na Terantan pay

Concent de

- Street of the sea

and the second second

スンでは、21 天上大学できます。

CFFICE ALGERTEN

tie freien briege

19 17 17 A 199

and the same speed with

- " ger" inge station The same and the same - Carta digital Est Agrantia

Amount of Or Sales of State of Sales of MERTISE DAPTABLE Sale Maria WHICHTS SUPERIEURS Aluin 1877  $\zeta_{d^{(j)}(T^{(j)})}$ 

 $<_{i_1, i_2, \dots}$ 

BEATION CONTINUE --

WIRETA ETECASIONES

ad ad g and id-

100 to 62 to 100 to 100

LATE FORMATION

. MS 17525-C

Mad Paris Conner 55

220.23.50

pas l'activité

de la relance de septembre 1874

sst apparii à beaucoup d'observable

ents au forum que M Barre de

ents au forum que vi parre de de dimension. Les patrons e utaient en avaient l'air les se

faito do vérité, de continuité e ,

Le premier ministre dessi

chure en donnant des arent a

pas tues la coure dux dest

par des réglementations ou de la

हें**रडों** orbuies (all-order) हो हो हो।

évo- sommage aux taxa em mor

aurs dont l'efficacie la retarge e

. .

77.3

Critique

des incitations fiscale

à l'investissement

Liabreion in 1 the title

A4 Pubsa de la Carlei fut S i mestissamon di citima

fund of a control of the first field of the control of the control

Dis de bond en la racestra sacre en 1877 en dus d'El tres commandes de sessa?

HOO. Meta cas streets treets SERVICE OF THE PROPERTY OF T

The least term of the control of the

SHOULD TONGER SERVICE SERVICE

(AST) 4 (AST) 12 (AST

Carlotte Comments of the Comme

creation de la taxe profession

# Peut-on combattre la fuite des capitaux?

A propos de l'endettement croissant de la France vis-à-vis de l'étranger, M. François Mitterrand a mis en cause récemment l'évasion des capitaux, qui semble s'être accélérée depuis un an avec la dépréciation du franc. Quelles formes prend-elle et comment l'enrayer ? C'est. on le sait, l'un des sujets majeurs de préoccu-

L'article de présentation du dossier enumère les six formes que peut prendre la fuite des capitaux : l'achat en France de monnaies ou de valeurs étran-gères (assimilable à une sortie financière du territoire), le transfert de francs à l'étranger l'argent emporté par les tou-ristes ou les transferts bançaires), ristes ou les transferts bancaires), la fuite des placements monétaires étrangers (capitaux flottants que la revue évalue à 200 milliards de dollars dans le monde, dont 5 à 6 en France), l'exportation des bénéfices des entreprises (placés à l'étranger plutôt que d'être réinvestis en France), les manipulations commerclales (changement des délais de paiement des importations et de palement des importations et des dates de rapatriement des sommes gagnées à l'exportation), enfin les manipulations compta-bles (transferts financiers entre sociétés mères et filiales étransociétés mères et filiales étran-gères, majoration des dépenses de filiales françaises par un groupe pour réaliser davantage de béné-fices à l'étranger). Tous ces moyens ouvrent des possibilités infiniment plus vastes et souvent plus rapides que la légendaire « valise du passeur ».

Qu'y peut-on? Et comment réagirait la gauche si elle avait à faire face à une telle évasion? Les moyens d'enrayer — sinon d'empecher — la fuite des capi-taux sont connus. La revue les rappelle à propos de chacune des six formes d'évasion : limitation des transferts de devises achetées France, double marché des changes (franc financier libre et franc commercial stabilisé), dota-tion limitée aux touristes partant pour l'étranger (mais comment contrôler à la frontière 12 mil-lions de touristes ?), obligation faite aux entreprises situées en France de réinvestir dans le pays une partie de leurs béné-fices, raccourcissement (comme l'a fait le plan Barre) des délais de transferts des devises lies à des opérations commerciales, véri-fication de la comptabilité des filiales françaises de groupes

La gauche emploierait-elle tous ces moyens ou seulement certains d'entre eux ? « L'essentiel du pro-blème n'est pas technique, repond M. Jacques Gallus, secrétaire de la commission économique du parti socialiste. Car la fuite des capitaux est un aspect des rela-tions économiques et financières apec l'extérieur, lesquelles sont elles-mêmes dépendantes d'une politique économique et sociale globale. L'évolution positive du globale. L'evolution positive du rapport de jorce politique et la définition d'une politique économique cohérente sont les conditions premières du succès de toute lutte contre la fuite des capitaux. (...) A cet égard, le principe est la liberté des transactions (OS) la conscience positions (OS) tres controlled to second tomorrow the second towards to the second towards to the second towards to the second towards towards to the second towards principe est la tiberte des transac-tions. [Car] les socialistes [enten-dent faire] la preuve de leur confiance dans les mécanismes de régulation globale d'un marché orienté par les choix et les pro-cédures contractuelles de la pla-nification. L'affirmation de ce principa est dans la lorique d'une ninciente. L'affirmation de la principe est dans la logique d'une économie socialiste décentralisée ainsi que dans celle de la construction européenne. ACCO CONTROL STATE OF STATE OF

FORMATION CONTINUE

Stage d'EXPERTISE

DOMMAGES ELECTRIQUES du 4 au 8 avril 1977

Ecrire ou téléphoner à B.A.T.P. FORMATION 1, rue Thénord 75240 Paris Codex 05 329-21-99

Ecole Nouvelle d'Organisation Economique et Sociale Etablissement privé d'enseigne-

# **EXPERTISE** COMPTABLE

Préparation sur place et à distance CERTIFICATS SUPERIEURS de Janvier à Juin 1977

Révision comptable. Juridique et fiscal. Organisation et gestion des entreprises.

Dans un centre d'Etudes reconnu par l'Etat.

NIVEAU D.E.C.S. exigé.

ENOES 62 r. Miromesnil 75008 Paris 522,53.86 (lignes groupées)

pation des milieux politiques de gauche, qui se soucient des réactions des détenteurs de capitaux devant l'éventuelle venue au pouvoir de l'opposition. C'est pour répondre aux questions posées à ce sujet que la revue socialiste

Selon M. Gallus, l'exemple des pays de l'Est montre «combien l'en grenage qui menc d'un contrôle précis des transactions à la nationalisation du commerce extérieur se deroule rapidement et combien cette nationalisation est source d'une bureaucratie paralysante pont les entreprises exportatrices.» Mais si les hommes d'affaires « ne jouent pas le mes d'affaires ane jouent pas le jeu, c'est-à-dire si toutes les formes de fuite des capitaux sont utilisces pour signifier la mejiance, voire la défiance du capial à l'egard du pouvoir de gauche, alors la riposte sera rapide et sévère, allant du double marché des changes iusqu'aux sauctions économiques ou pénales prévues dans le programme commun (qui prévoil la nationalisation sans indemnisation des fir-mes qui auront délibérément re-fusé d'investir).

C'est en termes de « choix de societé, libre, décentralisée, et ouverle sur l'extérieur, ou bureau-cratique, centralisée et renfer-mée sur elle-même » que se pose finalement le problème.

#### La solution : une politique monéfaire rigoureuse

M. Jean Peyrelevade y revient dans un troisième article. L' « émigration frauduleuse de richesses, dont on peut penser qu'elle est plus le fait d'individus soucieux de mettre à l'abri un patrimoine personnel que de sociétés à qui il est difficile de cacher l'existence d'avoirs à l'étranger, est très minoritaire. l'étranger, est très minoritaire. très marginale par rapport aux mouvements de capitaux qui af-fectent, dans les périodes de crise, la tenue de la monnaie nationale . sans aucun doute moins de 10 % s. On peut la rendre plus difficile par « une législation plus serère aux actes délictueux ». Mais le vrai problème est ailleurs : dans la « fragilité » des capitaux considérables des entre-prises qui peuvent se déplacer vers d'autres monnales en usant de la liberté caractéristique des pays à commerce international

Les seules dettes à rue ou à court terme de l'ensemble des agents économiques français vis-a-vis des non-résidents se mon-

Faire . (1) consacre son dossier mensuel au thème : - Peut-on combattre la fuite des capi-

première alerte. La fuite de capi-laux correspondante porte sur des sommes de propriète etrongère, et non pas nationale. »

Deux voies politiques s'offrent face à ce danger. La première — qu'exclut la revue socialiste — consisterait à suspendre la convertibilité externe du franc, à multiplier les obstacles aux mouvements de capitaux de non-rési-dents. Elle « déboucherait sur une politique de cambat, menée le dos au mur, sur un isolement de la France par rapport au marché international, sur un commerce extérieur étroitement contrôle ». l'arrêt « immédiat des entrées de capitaux » et l'impossibilité pour la France d'emprunter.

a Croit-on les Français preis, dans leur majorite, à accepter les incluciables résultats d'un lei re-pliement : une baisse durable du niveau de vie, une ruplure propressive du Marché commun, des interventions bureaucratiques de l'Etat dans l'ensemble des échanges extérieurs? Soutien populaire ou pas, la guerre moné-laire est des plus risquées qui soient, el Waterloo y est plus probable que Valmy i »

C'est pourquot l'auteur - qui n'exclut ni l'instauration d'un double marché des changes ni certaines améliorations de la réglementation des changes édictée par la Banque de France — juge essentiel que. « des arant la prise du pouvoir. l'on assimale le maintien de la libre transsérabilité des capitaux possèdés par des non-residents », de façon que leur fuite, qui a deja ommence, « ne soit pas tolale avant meme la formation du nouveau gouverne-ment. Il faut, après la prise du pouvoir, praliquer à l'intérieur une politique économique et monétaire rigoureuse, qui assure au minimum la stabilité pour ainsi dire «spontance» du franc par rapport aux autres monnaies occidentales. Une evolution chaotique du franc sur le marché des changes, résultant de « bouffées » inflationnistes in ternes, serait marquée par la succession de périodes de dépréciation séparées periodes des devectations separees par des seuils de répit. Elle consti-luerait, comme l'exemple de la Grande-Bretagne le montre trop pien, le meilleur encouragement possible à la fuite des capitaux n.

mations les plus sérieuses (...), à denviron 60 milliards de francs. soit l'équivalent des trois quarts de nos réserves de change qui peuvent ainsi disparaître à la Anne, 75002 Paris.

# LA TENTATION PROTECTIONNISTE

(Suite de la premiere page.)

Sejon les estimations de la Wharton School de l'université de Philadelphie, l'expansion du commerce mondial doit se poursuivre en 1977 et 1978.

Dans le tourbillon commercial international, l'Europe doit auaujourd'hul se défendre sur deux fronts. Elle voit avec inquiétude des pays « forts » mener une politique de ventes de plus en plus agressive comme le Japon ou s'enfermer dans des pratiques plus ou moins restrictives comme les Etats-Unis, pendant que des nations en voie de développe-ment, sortant de leur léthargie. diffusent des produits de grande consommation à très bas prix. 4 L'affaire » de la construction

navale est typique. En 1976, 90 % des commandes totales de bateaux neufs passées dans le monde ont été enlevées par le Japon, dont les prix sont infésont pratiqués sur les chantiers europeens. Quatre cent mille personnes vivent de la construction navale dans l'Europe des Neuf et on ne peut penser que le Vieux Monde puisse faire une croix sur cette industrie, ni meme qu'il accepte la thèse japonaise selon laquelle Tokyo promettait de ne pas dépasser une production de 6,5 millions de tonnes en 1980, soit 40 % de moins en tonnage qu'en 1974. Les Européens estiment qu'à cette date la demande mondiale de navires neufs ne sera plus que de l'ordre de 8 millions de tonnes, l'Europe n'aurait plus dans le meilleur des cas que 20 °c du marché mondial.

Les discussions entre la C.E.E. et les autorités japonaises n'ayant pas aboutí (des représentants du Marché commun auraient souhaite un partage 50/50 des commandes de bateaux dans les années 1977-1978), on s'achemine donc vers l'adoption de contremesures européennes.

Pour l'acier, autre secteur sensible, les Japonais avaient accepté de plafonner leurs exportations en 1976. Ils auraient dépassé en fait le chiffre prèvu de quatre cent mille tonnes. « Il y a cinq ou six petites affaires que nous n'avons pas pu contrôler». ont répondu simplement les responsables de Tokyo. Les Américains font moins par-

ler d'eux en ce moment, mais on sait blen de ce côté-ci de l'Atlanti- par cinq, que qu'ils ont à leur disposition des possibilités de réduire de façon plus ou moins avouée la liberté des possibilités de réduire de façon plus ou moins avouée la liberte des échanges. Citons-en deux Pour les discussions commerciales multilaterales du GATT, le Trade Act américain du 3 janvier 1975 confirme l'usage seion de division du travail »

de possibilités de réduire de façon plus et division du travail »

de division du travail »

périmée (4) Lire l'article de Véronique dans 4 le Monde de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique de l'économie », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre 1976. Lire l'article de Véronique », du 14 décembre », Etats-Unis ont été ainsi rejetées

Autre pratique - qui a été les tarifs d'aujourd'hui. condamnée par le GATT, le 4 novembre 1976, verdict auquel se plieratt rapidement, dit-on, l'administration Carter - celle des mettant d'exonèrer de l'impôt (corporation tax) la moitié des bénéfices réalisés sur les ventes à l'étranger lorsqu'ils sont téinvestis, par exemple, pour accroître la capacité d'exportation de DISC (2).

# Les nouvelles menaces

De l'autre côté de la barrière Industrielle ou idéologique. c'est-à-dire du camp des pays en voie de développement ou des pays de l'Est, viennent mainte-nant aussi de nouvelles menaces. C'est l'Asie que surveillent le plus aujourd'hul les industriels europeens (Hongkong, Corée du Sud, Taiwan, Singapour), mals le Bré-sil, le Mexique et l'Argentine se sont mis en position d'exporter de plus en plus de produits manufacturés, ainsi que la R.D.A., la Pologne et la Yougoslavie (3).

Signe qui ne trompe pas : les pays de la C.E.E. viennent de demander officiellement au GATT la renégociation de l'arrangement multifibres régissant le commerce international des textiles qui arrive à expiration à la fin de 1977 (4). Il n'est plus suffisant, en effet, pour éviter la désorganisation du marché des Neuf, qui a déjà vu 10 % des emplois de la branche disparaître depuis 1973. Dans la C.E.E., les textiles provenant des pays en voie de développement représentent 46 % de la consommation contre 34 % en 1974.

Les sources de tracas des vieilles nations industrielles sont plus

pour quatre raisons :

ment la France - doivent, surtout depuis l'augmentation brutale de la note pétrolière, consacrer une part de plus en pius importante de leur produit national brut aux exportations. Ils sont done plus vuinérables qu'auparavant sur le chapitre du

2) L'emprise des sociétés multinationales sur la vie économique est grandissante : or leurs échanges n'obéissent pas simplement aux lois du marché. Faute de statistiques, comme le reconnaisnote 1), il n'est pas possible de mesurer l'ampieur de leurs interventions, mais l'importance des participations étrangeres dans les entreprises françaises pour les secteurs de haute technologie est bien connue.

3) Ce n'est pas seulement sur le marché intérieur que l'agressivité des nouveaux exportateurs pose des problèmes mais sur les « marchés tiers ». On se heurte de plus en plus à de nouveaux concurrents sur des terrains qui, sans être des « chasses gardées », offraient auparavant des débouchés traditionnels. Les Etats-Unis se sont tellement émus de voir ainsi des occasions de vente raffées par de nouveaux venus qu'ils ont épinglé sur leur panoplie protectionniste la notion de « droit de suite », c'est-à-dire la possibilité de prendre des mesures de rétorsion contre les pays dont le comportement sur les marchés tiers serait considéré comme nuisible aux intérêts amé-

4) Les pays du « tiers monde » ont un objectif ambitieux. Selon les conclusions de la conference de l'ONUDI (Organisation des Nations unies par le développement industriel) de mars 1975, ces nations devraient se doter, d'ici à l'an 2000, de 25 % des ca-pacités de production industrielle du monde. Selon la CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement), pour atteindre ce résul-tat, il faudrait multiplier par plus de vingt d'ici à l'an 2000 les exportations du a tiers-monde », alors que celle des pays développés ne seraient multipliées que

vier 1975 confirme l'usage selon cement des contrôles de sécurité lequel les négociations pe peuvent sur les produits ou des normes être menées qu'ad reserendum, techniques qu'on répondra du l'accord devant être approuvé par « tac au tac » au protectionnisme le Congrès. Lors des négociations larvé du voisin. De même les disprécédentes des concessions des positifs douaniers sont largement émoussés à l'époque des changes par le Congrès, alors que celles flottants. Les variations des taux qui avaient été consenties par les de change peuvent en effet éliautres partenaires étalent main- miner ou accroître la protection. au-delà de ce que peut obtenir

On serait donc ramené au système plus barbare des restrictions quantitatives on à l'utilisation à jet continu de la « clause Domestic International Sales de sauvegarde » prévue par l'ar-Corporations (DISC). Créées en ticle 19 du GATT, si l'on voulait 1971, ces sociétés commerciales vraiment empêcher des effets très ont pour but de favoriser les dommageables de certaines exportations américaines en per- exportations sur une industrie nationale.

> Seules les vastes négociations du GATT, couplées avec celles du dialogue Nord-Sud, pourront per-

vives aujourd'hui essentiellement mettre de repartir d'un meilleur pied sur ce terrain difficile, en tenant compte des modifications 1) Certains pays - et notamprofondes qui, depuis quelques années, ont affecté le commerce

international. C'est ainsi que la vieille idée

de division du travail qui voulait que les pays industrialisés importent presque exclusivement des produits peu élabores pour n'exporter que des biens maufactures mmerce extérieur. est aujourd'hui complétement perimee. Les pays industrialises apparaissent maintenant comme des exportateurs importants (46 % des ventes mondiales) de produits primaires. En particulier, les régions industrialisées fournissait le rapport Loygue (voir sent plus de la moltie des exportations mondiales de produits allmentaires (presque 60 %) et de

151 %1.

De même, comme nous l'avons souligné plus haut, une dizaine de pays en développement expor-tent maintenant et en quantité croissante des produits manufactures (5). Ce broulllage des pistes traditionnelles est une excellente chose dans la mesure où elle forcera les experts du dialogue Nord-Sud à sortir des idées reçues pour ouvrir une nouvelle ère de rapports entre les pauvres et les riches de la planète en attendant la naissance d'un « nouvel ordre international ».

Dès maintenant en tout cas, prolongeant des pratiques déjà en cours ( préférences inverses »). il conviendra évidemment d'être plus compréhensifs pour les exportations du tiers-monde que pour celles des pays puissants, si l'on veut que l'inégalité entre les deux zones de la planète ne conti-nue pas de s'accroître. Ce qui signifie que, dans ce fameux c redéploiement » des industries des pays riches, on ne cesse de penser à ces nouveaux producteurs d'outre-mer. Et aussi que l'on interrompe le jeu de tromperies et de ruses qui trop souvent tient lieu de diplomatie. Rappelons - nous La Fontaine : e Tel... cuide engeigner autru! souvent s'engeigne soi-même. »

PIERRE DROUIN.

(3) Lire à ce sujet le rapport de M Piorre Loggue au Consell écono-mique et social sur les negociations commerciales multinationales (16 no-vémbre 1976).

(3) Voir le tableau des « dix pays ul montent », dans une enquête sur les nouveaux concurrents > . conomia, nº 29, de décembre 1976.

Les 3 grands noms de la literie exposent leur gamme complète chez:

CAPELOU DISTRIBUTEUR LIVRAISON GRATUITE TRES RAPIDE

EXPOSITION ET MAGASIN DE VENTE 37, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE PARIS XI" = TEL 357.46.35

Métro : Parmentier

- (PUBLICITE) -

# **GOUVERNEMENT DU SWAZILAND**

Développement d'une plantation de cannes à sucre de 8.000 hectares et d'une sucrerie de 5.000 T.C.D. INSCRIPTION DES ENTREPRISES

DÉSIREUSES DE SOUMISSIDNNER

Le gouvernement du Swaziland se propose d'établir au Swaziland une nouvelle entreprise sucrière Les travaux démarrerout en mai 1977 de manière à permettre la mise en route des opérations de broyage en septembre 1979, le projet devant être termine d'ici à décembre 1981. Les entreprises intéressées par tout ou partie des l'aveaux sont priécs d'écrire en anglais à l'odresse figurant ci-dessous, en indiquant en premier lieu, la où les sections entrent dans leurs compétences et en fournissant in preuve écrite de ces compétences, notamment tous documents faisant état de l'exécution antérieure de travaux analogues. Les travaux comporteront les principaux contrats sulvants :

a) travaux d'aménagement du terrain;
b) travaux de terrassement civils;
c) travaux de génie civil;
d) travaux relatifs aux logements, aux bâtiments et aux services;
e) travaux relatifs au réseau électrique;
f) fourniture et installation du système d'arrosage aérien;
g) fourniture des moteurs de pompes et des dispositifs de commutation à basse tension;

g) fourniture des moteurs de pompes et des dispositifs de commutation à basse tension;
h) fourniture des conduites souterraines;
i) fourniture du matériel de transport et de chantier;
j) tout matériel de sucrerie réparti en lots fonctionnels, alost : manutention des cannes; extraction du saccharose; production et distribution de l'électricité; production de la vapeur; manutention mécanique; clarification, évaporation et cristallisation; pompes; conduites; valves; instrumentation et bâtiments;
k) construction de l'usine, installation électrique et mécanique.

La date de ciòture des inscriptions est fixèe nu 7 février 1977. Les appels d'offres devralent ètre lancis des février 1977.

Les demandes d'inscription ninsi que toutes demandes de rensel-guements complèmentaires seront adressées au Chef du Projet, Swazi-land Third Sugar Project), Tate & Lylc Engineering Limited, I Cosmos House, Bromley BR2 9NA, Kent, Grande-Bretagne.

\_\_ (BRELICITE) \_

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire Office Algérien Interprofessionnel des Céréales Programme National de Construction de Silos à Céréales

AVIS DE PRÉQUALIFICATION FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS

# ÉLECTRO-MÉCANIQUES

Le présent avis concerne la préqualification des Sociétés intéressées par la fourniture, le montage et la mise en service

éventuels des équipements électro-mécaniques destinés aux silos de stockage des céréales, Les Sociétés intéressées sont invitées à adresser leur demande de préqualification et faire parvenir à l'O.A.I.C., à l'adresse

ci-dessous, un dossier comportant en trois exemplaires les informations suivantes: 1) Nom de la Société, date de sa constitution, lieu d'enregis-

trement de l'acte constitutif et adresse du Siège Social. Certificat de qualification professionnelle (ou attestation similaire) délivré par les autorités officielles du pays d'origine. 3) Références attestant l'expérience de la Société dans des

installations mécaniques et électriques de silos de dimension substantielle notamment celles réalisées au cours des cinq dernières années en précisant : a) Nature des travaux exécutés;

b) L'endroit où les travaux ont été exécutés, nom et

c) Le montant des travaux exécutés : d) La date de finition des travaux.

4) Disponibilité de la Société. Catalogue de la production.

6) Etat financier ou balance de vérification des cinq dernières années dûment approuvés.

Références bancaires et de crédibilité.

8) Références de garanties et d'assurance. 9) Possibilités de financement offertes.

Les demandes doivent parvenir au plus tard le 30 janvier 1977 à l'adresse suivante :

OFFICE ALGERIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES

(O.A.I.C.)

5. rue Ferhat Boussad - ALGER - Téléphone 66-28-32 à 35 Télex : 52.121 Alger - 52-122 Alger - 52.123 Alger - 52.798 Alger Les candidats qualifiés seront invités à des entretiens au cours desquels ils devront être en mesure de produire tous les documents

tence et leur expérience. Les candidats définitivement retenus seront ensuite invités à soumettre leurs propositions sur la base des documents de soumission qui leur seront remis.

justifiant leur statut, leur qualité, leur qualification, leur compé-

Super transfer to the super su POTE TO MES DECK STATE OF STAT Brund Tenner of the first series of the first

STATE OF THE STATE

AUTO 14

20 1 22 13 Th 32.

----

COUNTRY BETWEEN

and the second of the second o

。 大一 1. K. 海河 1. 2中東外洋機能

"上,当 电动气 二天河南南美宝"。

The second secon

. reserve significant les.

# LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

#### **AFFAIRES**

# Deux ministres pour l'entrée en fonctions du nouveau président

# de la chambre de commerce de Paris

de l'industrie et de la recherche, et Pierre Brousse, ministre du commerce et de l'artisanat, ont présidé, jeudi 6 janvier, la séance d'installation du nouveau bureau de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (C.C.I.P.), préside par M. Jean Thèves, qui remplace M. Paul Laubard. Celui-ci assumait ces l'onctions depuis six ans.

Tout en assurant aux nouveaux élus de l'assemblée consulaire que le « premier impératif » de la politique à long terme devait être de « donner aux activités écono-miques (...) les moyens de se demiques (...) les moyens de se uc-velopper normalement (...) dans la ville », M. d'Ornano leur a rappelè que « la solution n'est pas dans la facilité » et que, maigré

MM Michel d'Ornano, ministre les o conditions de gestion plus incertaines a auxquelles les cir-constances soumettent les entre-prises, « le langage direct du premier ministre est celui de la vérité, celui que doit tenir un responsable, qui soit que l'impor-tant est de parvenir à la réus-

Cependant, le ministre de l'in-Cependant, le ministre de l'industrie a souligné que « nous sommes sur le chemin du redressement économique». « On voit grandir la confiance avec les premiers signes des résultats. Les anticipations des chefs d'entreprise sont désormais moins pessimistes; les dirigeants des organisations professionnelles s'accordent à dire que les perspectives vont dans le bon sens, qu'il s'agisse du niveau des prix ou de l'activité ».

# M. Thèves : pas de réformes de structures inopportunes ou incohérentes

Thèves, ágé de soixante-trois ans, s'est consacré à l'industrie de la biscotte et du biscuit, ingénieur de l'Eçole trançaise de meunerie. Il a dirigé avec son Irère, jusqu'en 1968, la Biscuiterie alsacienne qu'avait tondée leur pere. Il préside actuellede Céraliment - Lu - Brun, et est vice-président de la société Aliment essentiel, holding qui contrôle la première de ces sociétés el possède une part importante du capital de la General Biscuit, société internationale de droit

Grand, massif, le front dégarni, mais la voix assurée, M. Jean Thèves siège depuis dix ans à la chambre de commerce. Où il a été élu pour la première lois en 1967, il en est devenu vice-président II y a trois ans et viant d'âlre élu pour succéder à M. Laubard.

Il a, dans son discours inaugural, repris l'une des thèses ministérielles sur « la priorité immédiate à accorder à la lutte regrettant le « climat d'insatisfaction générale - dans lequel

Le nouveau président, M. Jean est intervenue la mise en place du plan gouvernemental dont

pu paraître discutables -.

-unes des mesures ont

Fort des 220 000 entreprises de la région parisienne qui constituent, avec près du tiers du polda économique français, le premier complexe économique de l'Hexagone, M. Jean Thèves s'est éleve contre les « réformes de structures inopportunes -(taxe professionnelle, imposition d e s plus-values, prélèvement conjoncturei) et a dénoncé = leur caractère souvent superficiel = et leurs « incohérences ». Il a téclamé la définition d'une « véritable politique de l'entreprise », atténuant « les rigidités qui entravent la saine gestion de nos

- J'entends par là, le retour à un véritable régime de liberté des prix, une meilleure mobilité des hommes et de leurs emplois, la simplification des textes régissant les conversions et les mutations de l'Industrie et du commerce et, enfin, un encouragement sans ambiguité apporté à la volonté d'entreprendre en facilitant au lieu de les freiner. les transferts de patrimoine. -

#### IL FAUT MARIER L'IDI ET L'ÉPARGNE estime M. de La Martinière

La prise de contrôle de Gaz el Enux (a le Monde » du 22 décem-bre 1976) marque une étape dans le développement de l'Institut de déve-loppement industriel. Les dirigeants de l'IDI, MNI, Claude-Alain Sarre et de la Martinière, doivent, d'ici quatre ans, atteindre un objectif : l'IDI devra se passer en 1980 des concours financières de ses actionnaires actueis (l'Etat pour 48 % et des sociétés privées et publiques pour 52 %).

pour 52 %).

Il faut donc, a déclaré
M. de la Martinière le 7 janvier,
« marier l'IDI et l'épargne ». Diverses
possibilités existaient, et c'est un
peu sous la pression des événements
que la solution de la « structure
intermédiaire » a été choisie.
Gaz et Eaux, dont l'Institut
détiendra entre 67 % et 75 %, sera,
dans l'organigramme, une sorte de
pivol. Il semble que l'IDI lui apportera peu à peu ses intérêts dans lee bonnes valeurs ». L'épagnant pourra ainsi suivre les melleurs opoulains » de l'Institut à travers cette société de portefeuille cotée en Bourse.

# **COMMERCE EXTÉRIEUR**

#### SUISSES ET FRANÇAIS AURONT DES CONSULTATIONS PLUS FRÉQUENTES

Les consultations, Jusqu'ici très es consultations, jusqu'ici très espacées, entre ministres suisses et français, serout à l'avesir plus fréquentes. Il en a ainsi été décidé au cours de la visite qu'a faite à Paris le 6 janvier M. Ernst Brugger, chef du département fédéral de l'économie publique. M. Brugger, qui a été reçu par le premier ministre. M. Baymoud Barre, avait été invité par M. André Bossi, ministre du com-M. André Rossi, ministre du com-merce extérieur. Les entretiens ont porté tant sur les

questions internationales (a Tokyo round s, dialogue Nord-Sud) que sur les problèmes bliatéraux. Des solutions a raisonnables o sero u t ainsi recherchées en ce aul concerne pharmaceutiques en ce qui concerne les filiales en France des sociétés pharmaceutiques suisses. Il a égale-ment été question du vin : les Suisses, qui disposent de trente et un mois de stocks, ont établi que taxe de 12 centimes par litre sur les importations de vin en bouteille, dépassant la moyenne des cinq an-nées 1971-1975, mais ils n'ont pas changé le régime du vin en vrac-

### LES DIRIGEANTS VITICOLES REFUSENT DE CAUTIONNER LA POLITIQUE DE RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE MÉRIDIONAL

AGRICULTURE

Les dirigeants viticoles refuseront de cautionner la politique de restructuration du vignoble de restructuration du vignoble méridional proposée par le gou-vernement tant que la question des importations de vins italiens n'aura pas été régiée. C'est ce qu'ils ont déclaré en substance, marcredi 6 janvier, à l'issue de leur entretien avec un conseiller technique du ministre de l'agri-culture.

Celui-ci leur a présenté les grandes lignes du plan de res-tructuration du vignoble méridio-nal élaboré par M. Bentegeac. qui sera examiné le 19 janvier en conseil des ministres. Ce rapport — non publié. — dont la mise au point a pris plus d'un an, a déjà suscité de nombreuses réactions dans les milieux viticoles. Plusieurs versions ont circulé, dont la plus couramment admise jusqu'ici prévoit la reconversion de 100 000 hectares de vignobles de plaine vers d'autres cultures afin d'éliminer à terme 6 millions d'hectolitres de vin de qualité médiocre (le Monde du 26-27 décembre). qui sera examiné le 19 janvier

Il semble que le rapport ne Il semble que le rapport ne propose finalement que la rénovation (amélioration qualitative) de 80 000 hectares de vignes, dont 35 000 d'ici à 1980 et 45 000 de 1980 à 1985. Quant a la reconversion des vignobles de qualité médiocre, elle se (erait dans un cadre communautaire, à un cadre communautaire, à un rythme limité (2 000 hectares en 1977) et concernerait l'ensemble du vignoble français et non seu-lement le Midi. Le plan proposé par M. Bentegeac proposerait en outre d'améliorer les conditions de vinification et la commercia-lisation du vin.

Les récentes déclarations de M. Bonnet sur les « producteurs de bibine » ont confirmé l'orientation du gouvernement vers une politique de qualité, provoquant des remous importants dans le Midi viticole. Avant le conseil des ministres, qui adoptera le programme définitif de restructuration, les comités d'action viticole se réuniront le 12 janvier à Narbonne et pourraient décider de nouvelles actions.

# FAITS ET CHIFFRES

# Affaires

M. PIERRE CHAMBLANT a été élu, le jeudi 6 janvier, pré-sident de la fédération pari-sienne du hâtiment, en rem-placement de M. Jean-Pierre Dumont qui avait donné sa démission en novembre 1976 à la suite de la mise en règleà la suite de la mise en règle-ment judiciaire de l'entreprise Dumont-Besson (le Monde du 3 décembre 1976). M. Cham-blant, âgé de cinquante-deux ans, était le premier vice-pré-sident de la fédération, après avoir été président de la cham-bre syndicale des entrepreneurs de couverture-plomberie de la région parisienne.

région parisienne.

La fédération parisienne du bâtiment régroupe trente-deux chambres syndicales et mille entreprises employant deux cent cinquante mille salariés et réalisant ensemble un chif-fre d'affaires d'environ 30 milliards de francs.

# Conflits et revendications

■ LA CRISE DANS L'HABILLE-MENT. — Une délégation de la C.G.T. a rencontre M. Michel Durafour, ministre délégué suprès du premier minis-tre, chargé de l'économie et des finances, pour évoquer la situation de l'industrie de l'habillement et de la chapel-lerie Le même jour le Fédé. lerie. Le même jour, la Fédération C.G.T de l'habiliement a précisé au cours d'une conférence de presse qu'en quatre ans 40 000 emplois sur moins de 300 000 avaient été supori-més dans l'habillement. Elle més dans l'habillement. Elle a évoqué le cas de la ville de Chazelles, jadis spécialisée dans la chapellerie, où la Société industrielle de chapelierie. (SIC), seule survivante des vingt-huit usines qui existaient en 1933, vient de déposer son bilan et est occupée par ses cent solvante dix ouvriers. S'agissant de la haute couture, la Fédération a insisté sur la liquidation progressive des atellers paristens et l'arrêt de l'embauche depuis trois ans, ainsi que sur les bas salaires pratiqués dans ce secteur, où les « premières mains », après sept ans de for-mation, ne touchent qu'un salaire mensuel de 2 000 francs.

LE CADRE DE LA SOCIETE GENERALE qui, le 22 dé-cembre dernier, avait entre-pris une grève de la faim pour protester contre « les interro-gations de type inquisitorial » subis à l'occasion d'un contrôle interne, a décidé de « sus-pendre » cette action, après avoir été rétrogradé au statut d'agent principal. Selon la C.G.T., « les interrogationes ont pris fin », et le caractère de la sanction infligée permet de conclure que l'honnêteté de LE CADRE DE LA SOCIETE de conclure que l'honnêteté de cet agent n'est pas mise en cause. Un recours à un moyen conventionnel de défense est prèvu pour la fin du mois (le Monde daté 2-3 janvier).

DES OUVRIERS DE L'USINE ATOMIQUE DE MARCOULE ont manifesté le jeudi 6 jan-vier à Bagnols-sur-Cèze (Gard) pour protester contre u n e plainte déposée contre seize d'entre eux par la nouvelle so-ciété nucléaire Cogéma, pour a entrave à la liberté du trapail » lors du décienchement de la grève le 25 octobre der-nier. Depuis cette date, les cent vingt travailleurs de l'usine de retraitement des combustibles nucléaires on t cessé le travail « afin que le cycle des combustibles de cette centrale reste dans le secteur public a Les cent vingt gre-vistes ont été mis en chômage technique le 29 décembre, ainsi que mille deux cents salariés des ateliers annexe. (Le Monde du 30 octobre.)

# A l'étranger

 EN ITALIE, les prix de gros ont augmenté de 2,5 % en octobre. En un an, par rapport à octobre 1975, la hausse s'établit à 29,9 %. — (A.F.P.)

# LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

|                                       | Dollars     | DM                                                   | Pr. suisses            | Pr. français                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 48 beures 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois | 4 3/4 5 1/4 | 4 1/8 5 1/8<br>4 3/8 4 7/8<br>4 3/8 4 7/8<br>4 1/2 5 | 3/4 1 1/4<br>3/4 1 1/4 | 11 3/4 12 1/8<br>12 1/4 12 5/8<br>12 1/4 12 5/8<br>12 1/4 12 5/8<br>12 1/2 12 7/8<br>12 1/2 12 7/8 |  |  |  |

# CONFLITS ET REVENDICATIONS

# Le licenciement des éboueurs lyonnais

La direction accuse la C.F.D.T. d'avoir entretenu une « mutinerie permanente »

Lyon. — La mesure de mise à pied, qui frappe depuis le 29 décembre cent quinze ou cent vingt éboueurs (1) — presque tous des travailleurs algériens — de l'entreprise lyonnaise Monin Ordures Service s'est déjà transformée pour certains en licenciement. Le direc-teur du personnel a en Afet indiqué, au cours d'une conférence de presse réunie jeudi 6 janvier – et a laquelle participaient M. Gilbert Monin, P.-D.G. de la société. ainsi que trois autres cadres — que les premières lettres étaient parties le jour même. Les salaries

Ainsi, le comité de ville du parti communiste de Villeurbanne — commune dans laquelle se trouve le siège social de la société — a mobilisé jeudi matin une bonne partie du personnel sanctionné pour qu'il accompagne une délègation suprise de M. Ettente pour qu'il accompagne une dele-gation auprès de M. Etlenne Cagnaire, député réformateur, maire de Villeurbanne et premier vice-président de la communauté urbaine de Lyon. Au cours de la conférence de presse tenue après cette manifestation, les responsables du parti communiste ont qualifie de « scandaleuse et anti-constitutionnelle » la mesure prise par la direction de l'entreprise Monin et ont exigé « la réintégra-tion sans délai des licencies dans Les circonstances aidant - en

plus en effet de la période pré-électorale dans laquelle on est entré, il faut en l'espèce tenir compte du contrat de concession qui lie la société Monin à la communauté urbaine — le conflit a pris rapidement une résonance politique. A l'issue de la conférence de presse, le parti commu-niste, pour souligner qu' a il assure de tout temps la déjense des plus démunis quelle rue soit leur cou-leur de peau », a annoncé que a soizante-quatre travailleurs de Monin ont décide de rejoindre le P.C. » et a procedé estensiblement à la distribution des cartes à ses nouveaux militants.

La direction, pour sa part, a répondu au cours d'une autre conférence de presse aux affir-mations « totalement tousses » exprimées par la C.F.D.T. le 3 janvier (le Monde du 5 janvier).

Depuis son entrée dans l'entreprise, il y a un peu pius d'un an, la C.F.D.T. entretient une « muti-nerie permanente », a dit M. Monin. En plus d'une demi-douzaine d'arrêts de travail d'une journée a pour exiger le licenciement d'un cadre » ou « la réintégration d'un chargeur licencié pour faute lourde » ou encore à une autre de siente de la contrain nouvelle de la collège de la occasion pour « refuser la récolte sélective du verre et des plas-tiques », le personnel a observé une grève de vingt-sept jours (du que la suppression d'un camion de ramassage des ordures arait été annoncée». Dans le déficit d'exploitation de la société — un million et demi en 1976, soit le double du déficit de 1975 -- le

le double du déficit de 1975 — le coût de cette grève, ont dit les dirigeants de l'entreprise, intervient pour 450 000 francs.

Comment le conflit a-t-il resurgi dans les derniers jours de l'année 1976 ? Selon la direction.

#### LES FONCTIONNAIRES MENACENT DE FAIRE GRÈVE D'KI LA FIN DU MOIS

Les sept organisations de la fonction publique (FEN, F.O., C.G.T., C.F.D.T., C.G.C., C.F.T.C. et autonomes? réunies le 6 jan-vier, protestent contre le refus du gouvernement de majorer les trai-tements de fonctionnaires, le 1<sup>-</sup> janvier, à titre provisionnel pour compenser la hausse des prix « Un tel refus, déclarent les syndicats, ôte toute credibilité aux propos du premier ministre lorsqu'il affirme vouloir maintenir le pouvoir d'achat des travail-leurs au cours de l'année 1977.

Cette attitude rend encore plus Cette attitude rend encore plus urgente l'ouverture des négociations sans préalables, concluent les sept fédérations. Si une première réunion répondant à leurs revendications ne se tenait pas le 13 janvier elles retiennent le principe d'un arrêt de travail durant le seconde guiragne de l'anrant la seconde quinzaine de Jan-

La majoration des traitements de la l'onction publique effective le 1st janvier 1977 résulte de l'application de l'accord de 1976 pour l'année écoulée. Elle correspond à l'ajustement nécessaire point à l'agustienne necessaire pour maintenir le pouvoir d'achat et assurer la progression « modu-lée » qui avait été prévue. Au début de 1976, les syndicats, comme ils le font actuellement, avaient déjà réclamé une majora-tion programmella. Elle na lavation provisionnelle. Elle ne leur fut accordée (1,4 % avec applica-tion rétroactive au 1º janvier) qu'après signature de l'accord du 16 mars 1976.

On déclare, au secrétariat d'Etat à la fonction publique, qu'une augmentation de même nature est subordonnée à la conclusion d'un accord pour 1977.

Les syndicats attachent évidem-ment un intérêt primordial à ce système d'échelle mobile perfec-tionne qu'ils ont obtenu avec les dernières conventions.

#### De notre correspondant régional

les résultats de l'étude portant sur une reorganisation du travail à compter du 3 janvier 1977 avaient été acceptés par les représentants du personnel au cours de la réunion du comité d'entreprise du 21 décembre Pourtant, la veille de 21 décembre Pourtant, la veille de Noël, les cent trente éboueurs refusèrent de partir en tournée. Selon leurs délègués, deux questions au moins n'étaient pas encore réglées : la prime de fin d'année et le transport du personnel jusqu'à un nouveau point de départ des tournées. A 14 heures ce jour-là, un accord intervint qui réglait au moins la question du transport.

question du transport. Le protocole signé par les représentants des chargeurs comportait un quatrième paragraphe concer-nant le «ratirapage des jours de grère» ainsi rèdige : «Compte tenu des fétes de Noël pendant lesquelles les ordures ne seront pas ramassées le samedi de Noël et à cause du dimanche, le jour de grêre [la veille de Noël] sera payé au titre du rattrapage nécessaire de lundi, de même que les heures supplémentaires, s'û y en a, lundi

Le lundi en question, 27 décem-bre, après semble-t-il avoir eu connaissance du texte de l'accord, les éboueurs décidaient de reprendre leur travail comme en témoigne un procès-verbal établi par un huissier, avec cependant un retard d'une heure quinze environ sur l'boraire « Mais, disent aujourd'hui les délégués C.F.D.T. jourd'hui les delegues C.F.D.T.jamais nous ne nous sommes engagés pour nos camarades à jaire
des heures supplémentaires. Ces
heures ne sont pas toujours
décomptées et pas toujours payées
au tarij réglementaire. »
Azant eu connaissance que des

Azant eu connaissance que des Ayant eu connaissance que des poubelles pleines n'avaient pas été ramassées le lundi. la direction faisait dresser le lendemain mardi 28 par des huissiers des constats qui établissent que les éboueurs ont cessé « effectivement » leur tournée entre 11 heures et 13 heures. La direction tire Das effectué le minimum de temps de travail auquel leur forfait de rémunération mensuelle (2) les astreint et qualifie ce comporte-ment de faute lourde.

# Un prétexte ?

Ce refus général des éboueurs de repartir pour une tournée sup-piémentaire, qui les aurait sans doute entraînés à faire des heures supplémentaires, ne peut - il être regardé autrement que comme un nouvement de grève déclenché spontanément en contradiction sans doute avec cer-taines declarations faites le lundi matin par les délégués du person-nel ? Dans ce cas, la faute lourde

(1) Le nombre des licencies ne peut encore être précisé, mais selon la direction, il sera inférieur à ceiul de cent trente annoncé par la C.P.D.T. lors de sa conférence de presse du 3 janvier.

(2) Au cours de cette conférence de presse, la direction a contesté la rémuneration de 2000 francs pour deux cent huit heures mensuelles et indiqué que le salaire brut d'un éboueur est de 2400 francs hors les primes.

#### TE TOEM.2 TOUJOURS EN GRÈVE A MONTE-CARLO

Nice. — Alors que le conflit entre la direction et le personnel hôtelier de l'hôtel Loew's à Monte-Carlo paraissait devoir s'apaiser, la grève, entamée le 29 décembre. 2 été reconduite jeudi (le Monde du 5 janvier) après l'annonce d'une rentaine de licenciements devant intervenir en vue d'une restructuration.

(De notre correspondant.)

en vue d'une restructuration. Au cours de la journée du 5 janvier, des conversations fi anvier, des conversations s'étaient tenues entre les délégués du personnel, le Conseil syndicat HCR. (hôtels, cafés, restaurants) et les représentants de l'Union des syndicats et un représentant du gouvernement monégasque. De cet entretien devait sortir une promesse d'ouverture de négociations, à la condition toutefois que le travail reprenne le jeudi matin. Cependant, alors que leurs collègues des autres établissements de la principauté reprensient le travail après un arrêt de vingtquatre heures en signe de solidarité, le personnel du Loew's décidait de continuer l'action engage en vue d'obtenir l'organisation du travail hebdomadaire sur cinq jours.

semaine, tous devraient recevoir dans les délais réglementaires la confirmation de leur licenciement pour - faute lourde -. La décision de la direction de la société de se défaire ... brusquement de la quasi-totalité de ses personnels affectés à la collecte d'une partie des ordures menagères de l'agglomeration lyon. naise, suscite à Lyon commentaires et réactions,

concernés ayant refusé, d'un commun accord

semble -il, de déferer à la convocation prealable qui leur était parvenue au début de la

> retenue par la direction ne s'atta-cherait-elle pas à sanctionner des faits de grève et ne serait-elle pas contestée au plan du droit du tra-vail ? Pour certains, les motifs invoqués ne sont que le prétexte choisi par une direction habituée, pendant des années, à l'absence de résistance d'une main-d'œuvre docile, pour liquider une organi sation syndicale et des militants lugés trop remuants. Jugés trop remuants.
>
> La lettre que le P.-D.G. de la

société Monin a adressée des le 28 décembre — soit le jour où ont été effectues les constats d'huissier et annoncés les licen-ciements — à M. Francisque Col-lomb, successeur de M. Louis Pra-del à la présidence de la commu-nauté urbaine de Lyon, peut donner à penser que cette préoccupa-tion a joué un rôle important tion a joué un rôle important dans la démarche. Après avoir rappelé que d'ultimes negociations ont été entamées avec les représentants du personnel, M. Gilbert Monin explique en effet que celles-ci. « outre qu'elles annonçaient un plan général de réorganisation dans notre secteur ordures ménagères de Lyon, étaient destinées à mettre un terme au sabotage caractérisé de notre exploitation auquel, sous la pression de cerauquel, sous la pression de certains syndicats, se livrait depuis plus d'une année le personnel immigre affecté au chargement des poubelles ».

BERNARD ELIE.

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### BANQUE GÉNÉRALE DU COMMERCE 36. rue Marbeuf, PARIS-8

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 1976 a approuvé le changement de déno-mination de la Société bancaire et Financière en Banque Générale du Commerce, en dotant cette dernière de nouveaux statuts.

Le premier consell qui a suivi l'assemblée a nommé .
M. Muurice de Botton, président-directeur sénéral.
M. Raymond Wallier, président d'honneur.
M. Marcel Dana, vice-président.
M. Selman Selvi, directeur général.
M. Guy Wallier, directeur général.

Les autres membres du consell Les autres membres sont : M. Diomède Catroux M. André Degueldre. M. Nathan Meyohas. M. Paul Schmitz. M. Jean-Marc Smadja. M. Bobert Steindecker.

D'autre part, le conseil a décidé l'ouverture d'une première agence au 53, rue Turbigo, Paris-3°.

# LES PILES WONDER

E ME TO CO

Malgre un effort important à l'exportation et en raison d'une conjoncture détavorable et d'augmentations de prix de vente tout à fait insuffisantes par suite de la reglementation des prix, le chiffre d'affaires hors taxes de l'exarcice social, ciòture au 30 septembre 1975, a attent 393.9 millions de francs réalisés en 1974-1975.

Le bénéfice net 1975-1976 s'élère à 7.3 millions dont 1.7 de provision pour inventissements 69-70 réiniegrée au bénéfice pour être rinée en réserve : celui de l'exercice 1974-1975 était de 9,6 millions de francs, provision pour inventissements d'un montant de 19.3 millions coutre 23 millions en 1974-1975 et les amortissements restont stobles à 13.6 millions.

Les investissements, d'un montant de 15.7 millions, progressent en valeur absolue de 2.5 millions.

Au cours de cet exercice, deux nilales commerciales ont êté créées en Afrique. l'une au congo et l'autre en République Centrafricana: de plus, l'installation d'une nouvelle usine su Mall marque la volonté du groupe de poursuivre le développoment de see rillales industrielles industrielles de conseil d'administration a luse nécessaire de reaforcer la direction générale en créant un poste de l'exercice de l'autre en République Centrafricana: de plus, l'installation d'une nouvelle usine su Mall marque la volonté du groupe de poursuivre le développoment de see rillales industrielles núcessaire de reaforcer la direction générale en créant un poste de l'autre de l'exercice de l'autre de referent un poste de l'autre de referent un poste de l'autre de referent un poste de l'autre de referent l'autre le développer les serves le même qu'en 1976, soit 13 F, auquel s'alra-



MURSE DE PARIS -Tract Thirty T

「 The State of 15 日本 東京などのである。 日本のは10年と 日本のは10年と

The control of the co FO VALEURS

704 YALTER To grange I a grange lang I dua Constituted Toronto on I 1 1 1 1 1 2 2

Firegine the drawn of all the San factors and garant fil The Lands Totals Ch.

1. on Commence and their control of the -64**6 8.0054** 

, H

\* \* \*\*

VALEURS Cours Dernier

YALEURS Cours Demier

VALEURS Cours Dernier cours

Cours Dernier précéd. cours

VALEURS

# DICATIONS

# pueurs lyonnois l'avoir entretenu mnente »

es avant refusé. d'un compun de déférer à la convocation es ayant reluse. u un commun a la convocation de déférer à la convocation ut teur était parvenue au déluit devraient recevoir. a. tous devraient recevoir de regiementaires la confirmation de ment pour - leute lourde de la direction de la société de la ement de la quasi-totalité de se la collecte d'une fectés à la collecte d'une par menageres de l'agglomération

uscite à Lyon commentaires et rige retenue par is direction to retenue par la direction recheralit-elle pas à sanctant fants de grète et ne sende contestée au plan de drag la contestée au plan de drection rependant des années à le de résistance d'une mans de la lettre que le pend société Monic a adresse l'une service de la lettre que le pend société Monic a adresse 28 décembre - a M. Francis d'huissier et annonée le ciernents - a M. Francis de la la présidence de la maute urbaine de Loon et de la la présidence de la maute urbaine de Loon et ner à pender que cette production a just In fois les dans les démarches are les sentants du propose de cierne de seu sentants du propose de cierne de cette production de la contesté ant sur avaient entants de la vise du viile de cueurs ournée. x quesde in iu peru point

es A accord iotas la a repréportait concerfourz de Compte pendant seron: 26 . OE enge erdere e tour El seta e néces-Same ner Seres de que les caracters s'il n'en canacters 7: 200 g aunue. James 7

munder more

್ಷೇಣದ-

Paterord. · PANTAN-

n tempi-

peuty. BERNARD B

2 Total

abii şar dant un essence CFDT AVIS FINANCIO DES SCRIETTS

BANOUE GOVERN

first iveof it better de act un comment
et it better de act un comment
et bours (Comment de act
orfait de act act
(14 \* 25 \* 15 \* 2000) offer of the control of the control

f jako éte ) Sirentiran Milestrails:

esegenti mais som mais som mais som de greve nents, en mais greve nents, en mais greve nents, en de som de

# de lourele de la constant de la cons eu 19 ° cel deserted to the second of the

### LES MARCHÉS FINANCIERS PARIS LONDRES **NEW-YORK**

Progrès Le marché progresse légèrement vendredt matth après un repil ini-lial. Les industrielles et surtout les fonds d'Etat gagnent du terrath.

**6 JANVIER** 

Séance de consolidation

sumant ainsi une arance commen-

Le marché de Paris a jait preure jeuti d'une vitalité dont on ne
le croyail guère capable jusqu'ici.
Faisant front à la forte poussee
des ventes bénéficiaires, il les a
non seulement absorbées dans la
maiorité des cas, mais bien souvent complètement digérères, poursuivant ainsi une avagre commer.

Wai Lana 3 1/2 % .... 25 .... 26 l. 8 fonds d'Etat gagnent du terrain. Irregularité des petroles et des mines d'or. War Loan 3 1/2 % .... cée maintenant voici deux jours
Bien que freiné, le mouvement
n'en a pas moins été sensible.
Près de cinquante housses ont éte
a nouveau relevées, provenant,
pour la plupart, de la construction électrique, du bâtiment, de la métallurgie et des secteurs pharmaceutique et bancaure.

De son côté, le nombre de la mention de la mombre de la mombre de la mombre de la mombre de la language de la construction de la language de la secteur pharmaceutique et la nombre de la language de la lan

a nouveau relevées, provenant, pour la plupart, de la construction électrique, du bâtiment, de la métallurgie et des secteurs pharmaceutique et bancaire.

De son côté, le nombre de baisses n'a guère dépassé celui enregistre la veille (une trentate). INDICES QUOTIDIENS
(INSEE Base 180 : 31 dée 1976.)
5 janv. 6 janv.
Valeurs françaises ... 102.1 102.8
Valeurs étrangères ... 100,3 100,2 enregistre la ceute (une trenta; ne). Moins de dix valeurs, en ou-tre, ont l'échi de plus de 2 %. Ailleurs. Con s'est peu ccarté des niceaux précédents, de telle sorte que les différents indices ont en-core progressé de 0,5 %. En l'es-C- DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 29 dec 1961.) Indice général ..... 65.6 65.6

pace de trois séances, ils ont ainsi monté de 3,5 %. Investisseurs étrangers, clien-tèle particulière : un peu tout le monde a acheté. Mais ce sont, une jois de plus, les grands organis-NOUVELLES DES SOCIETES

CODETEL. — Les resultats de l'exercice 1976 devraient permettre de distribuer un dividende l'égérement supérieur à celui de 1975 iglobait : 15,75 Fl. Une nouvelle progression pour l'exercice suivant se dessine deln e, a ajouté le president. M. Jean Gibert.

AUNILIAIRE D'ENTREPRISES. — Prochaîne attribution gratuite d'une action nouvelle pour cinq anciennes. Les résultats de l'exercice 1976 devraient étre en progression modérie tant pour la société mère que pour le groupe.

DICKSON-CONSTANT. — Au titra de l'exercice clos le 31 août 1976, les actionnaires encalsseront un dividende global de 9 F contre 7,50 Fl. Compte tenu de l'acompte de 7,50 Fl. (5 F net) déjà versé le 30 decembre. B. A. S. F. — La firme allemande envisage de lancer un emprunt ou d'augmenter son capital. Rappelons que les actionnaires avalent déjà autorisé la B.A.S.F. à augmenter son capital de 14 millions de deutschemarks au maximum. Cette autorisation est valable jusqu'en juin 1978. Actuellement, le capital de la deutschemarks.

CREDIT FONCIER DE FRANCE. — Lancement, le 10 janvier prochain, d'un emprunt de 1 200 millions de france au taux de 11 %. NOUVELLES DES SOCIETES fois de plus, les grands organis-mes (banques, compagnies d'as-surances, Caisse des dépôts et autres), qui ont fourni le gros de l'effort.

Tout prête, il est vraz, les divers opérateurs à s'engager : la baisse du loyer de l'argent au jour le jour au-dessous de 10 %, la bonne tenue du franc, les derniers pro-nostios du CN.P.F. sur la pro-duction industrielle, smon favo-rables du moins rassurants, l'atduction industrielle, smon favorables du moins rassurants, l'altenuation des pressions sociales.
Jusqu'au repli de Wall Street qui,
selon certains, pourrait favoriser
un reflux des capitaux vers noire
place. Mais peut-être est-ce beaucoup s'avancer. En lout cas, cette
séance a été jugée excellente par
de nombreux professionnels, accréditant, semble-l-il, l'espoir
d'une poursuite de la hausse.
Sur le marché de l'or, le lingot
a baissé de 150 F à 21795 F
(après 21800 F, 21850 F et
21945 F. Le napoléon a peu varié:

Léger redressement

Léger redressement

Les cours se sont légérement redresses jeudl, à Wall Street, oil, à l'issue d'une séance assez active (24 millions de titres échangés contre 25 millions). l'indice Dow Jones s'est inscrit à 579.83, en hausse de 1.83 point.

La reprise s'annonçait pourtant plus orilinnte, la propession se chiffrant un moment a plus de 8 points.

Peu avant la fin de la séance, les propos relativement pessimistes du tutur responsable du budget de l'administration Carter provoqualent quelques dégagements, qui s'ajoutérent aux ventes benéficiaires opèrees par plusieurs investisseurs.

Pour M. Lance, en effet, a la meilieure tempa par les indicateurs conomiques he constitue pas un plu-nomène particule-rement rassurant e. L'injection de 15 milliards de dollars au titre de la relance iul semble être le maximum possible.

Juste après la cibure de la seance, la Réserve féderale (Fed) a annoncé une augmentation de 500 millions de dollars de la masse monétaire pour lu semaine terminée les craintes concernant une hausse des taux d'intérêt. Indices Dow Jones des transports, 234,61 (+1,40); services publics, 107,75 (+9,16).

| Aicoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS .        |         | 1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| ### A.1.]  ### A.1.]  ### Boening  ### Chase Machattan Bands  ### Bu Pont de Nemeurs  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Except                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VA.4205          | 5/1     | ) 6 I       |
| ### A.1.]  ### A.1.]  ### Boening  ### Chase Machattan Bands  ### Bu Pont de Nemeurs  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Except                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         | <del></del> |
| ### A.1.]  ### A.1.]  ### Boening  ### Chase Machattan Bands  ### Bu Pont de Nemeurs  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Eastman Bedsh  ### Except                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****             | 55 4 4  | ] EE E •    |
| Boening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |             |
| Chase Manhattan Bank 30 7/8 31 1 8 Bu Pont de Neuseurs 133 1/2 132 1 8 Eastman Redah 27/8 33 7 8 Excep 52 5/8 53 34 Ford 52 3/4 59 3 4 Seneral Electric 53 1/4 12 7 8 Eeneral Motors 76 1 4 75 1 2 Goodyear 23 1 4 23 7 8 1,1.1 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 33 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |             |
| Du Pont de Nomeurs   133 1/2   132   18   Easiman Red3h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |             |
| Easiman Redsh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 133 1/2 |             |
| Ford 58 3/4 59 3 4 59 3 4 59 3 6 52 6 52 7 8 52 6 52 7 8 52 6 7 8 52 6 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 52 7 8 5 |                  | 12 7/8  |             |
| Seneral Electric   53   1/4   27   8   Eneral Fands   28   7   8   29   7   8   Eneral Motors   76   1/4   75   1/2   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   23   1/4   27   1/4   27   28   3   8   33   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Exxen            | 52 5/8  | 53 3 4      |
| Cours Du Dollar A Tokyo Dullar A Tokyo Du Dollar A Tokyo Du Dollar A Tokyo Du Dollar A Tokyo Dullar A Tokyo Du Dollar A Tokyo D   |                  |         | 59 3 4      |
| Emeral Faods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General Electric |         | 1278        |
| Coodyear   23   1-4   23   1-5   1.B.M   273   5   8   274   1.B.M   273   5   8   274   1.B.M   273   5   8   274   1.B.M   273   5   8   33   3   8   8   8   8   8   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General Foods    | 29      |             |
| ### 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |             |
| Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |             |
| Renaecutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |             |
| Mobal 0il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |             |
| Pfiler 27 7 8 28 3 8 52 7 8 18 22 7 8 18 22 7 8 18 22 7 8 18 22 7 8 27 18 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1 8 27 1  |                  |         |             |
| Schlumberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         |             |
| Texaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |             |
| U.A.I. Inc. 26   4   25 3 4   Union Carbida   59   8   59 5 8   8   59 5 8   9   59   17 5 8   13   17 5 8   13   17 5 8   13   17 5 8   18   17 5 8   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |             |
| Union Carbida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 25 1 2  |             |
| U.S. Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |             |
| Westinghouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         |             |
| COURS DU DOLLAR A TOKYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |             |
| COURS DU DOLLAR A TOKYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         |             |
| 61 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 37 1 0  | <del></del> |
| "   "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COURS DU DOLL    | AR A    | TOKYO       |
| "   "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                | 1       |             |
| 1 dollar (en vens) 292 50   293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ſ                | e (     | / (         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                |         |             |

| 107,75 (+ 0,16).                                                                                                                                                                                                                                                                          | ier rices                                                                                                          | puones,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∀ALEURS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | COURS<br>5/1                                                                                                       | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aicoa  Airig  Boenig  Base Mashattan Bank  Bu Pont de Nemeurs  Castman Redak  Excen  Gord  Exceral Electric  Exceral Faeds  Exceral Maters  Londypar  Li.1  Cenaecuti  Mobil (bil  Placer  Chiamberger  Exaco  J.A.I. inc.  Innea Carbido  J.S. Steel  Westingkouse  Lerny  COURS DU DOLL | 307/8<br>327/8<br>3217/8<br>525/4<br>525/2<br>531/4<br>75114<br>7514<br>7514<br>7514<br>7514<br>7514<br>7514<br>75 | 55 5 8 63 1 3 42 5 8 8 132 1 8 8 3 7 8 8 3 7 8 29 7 8 29 7 8 29 7 8 22 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 28 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 3 8 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 3 8 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 8 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 1 dollay (en yens)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 (<br>292 50                                                                                                      | 7 (<br>293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taux do ma.ch<br>Ettels grivés                                                                                                                                                                                                                                                            | é anoné                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Piper-Heidsleck | 280 | 280 | Cerete de Monaco | 280 | 280 | Eaux de Vichy | Potto | (398 50 | 389 50 | Eaux de Vichy | Sabriel | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | | Piper-Heidsleck. | 230 | 545 | 545 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | : Forgerolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1119                    |                                                                                         | 将tacki                                                                                          | 235 . 234 . Pierra investiss. *178 87 170 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOURSE DE                                                                                                                  | PARIS - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JANVIER -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMPTANT                                                                                          | Française d'entre Garage de l'Est 218 de l'e | 215<br>d 35 60<br>90 49 | Carmand S.A 49 8 Ceffiae 31 7 82**um d173 Escaut-Meuse 157 6 Fonderio-orec. 37          | 0 31 Sperre Rand<br>174 20 Yerox Corp .                                                         | 12 20 Reffixchild-Erp.   272 55 250 13 20 20 20 20 20   284   Select - Croissance   544 23 E19 55   285 70   283 70   544ection Mandial   125 44   119 75   544   119 75   544   127 93   127 93   127 93   128 46   120 23   127 93   128 46   120 23   127 93   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 46   120 23   128 |
| VALEURS % % du nom. coupon                                                                                                 | VALEURS Cours Dernie précéd. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS Cours Dernier précéd. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS Cours Dernier précèd. Cours                                                               | Ongav-Desyrpise 117<br>Porcher 144<br>Reggier 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117                     | Gueugean (F de) 61<br>Profiles Tubes Es 35<br>Senelle-Manb. a 48 2                      | . 60 Cockerll-Ougrée<br>35 . Frasider<br>0 49 60 Personners                                     | 18   S   G     240   21   229   62     1   28   SRIVENTERICE   153   15   146   21   153   15   146   21   153   15   146   21   153   15   163   15   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   163   16             |
| 37 20 0 805<br>5 % 52 4 658<br>4 % 1520-1980 4 658                                                                         | GAN (Ste) Cents. 515 516<br>Préservatrice S.A. 334 50 336<br>Projectrice A.J.R. 230 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parus-Reescomp1 323 . 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UFINES 80 60 81<br>U.S.I.M.O   16 50 112<br>Umon Habit 162   145                                  | Reptière Colas. 299 Sabilères Seine. 95 S A C.E R . 36 Savoisienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95<br>50 36 50<br>116   | Tissmetal 53 6<br>Vincey-Bourget 46 5                                                   | 0 46 60 Steel Cy of Can<br>Thyss 6 1000<br>Sivener                                              | 126 125 . Shwinter 135 72 129 L9<br>234 234 . Segreparene 263 77 251 81<br>19 10 19 65 Segreparene 334 91 319 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 % ampril 45-54 62 50   307<br>4 1/4 % 1963   180 70 2 70 <br>4 1/4-4 3/4% 63 98 40   275<br>Emp # Ea. 54 63 184 20   266 | U.A.P 582 530 Alsacren. Banque 358 350 (Lti Bone Dupan) 265 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sequanaise Bano 203 200<br>SLIMINGO 17/ 30, 174 90<br>Ste Cent Banone 72 30 72 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Un imm. France   120   120<br>Acier Investiss.   97   97                                          | Schwartz-Habten 40<br>, Spie Batignolles 45<br>  Umdel   136<br>  Veyer S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Hearen                                                                                  | . 86 50 De Beers (port.).<br>d227 ··· De Beers 9 cb<br>D 164 90 General Mining<br>Rartebeess    | 13 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emp.N.Eq 8% 66 183 65 1 511<br>Emp.N.Eq. 6% 67 95 70 3 516<br>Emp 7 % 1973 156 22 6 828                                    | Sangs Hervat   723 80 230   Sque Hypoth cui   34 76 234 76   Sang Nat Paris   480   478   688000 Works   170   169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOFICOMI 179 177 178 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 177 179 1 | Sestion Select 190 128<br>Sefragi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 164 40               | Antar P Atlant                                                                          | 208 - Middle Witwat<br>150 - President Steyn<br>30 - Stilfentein                                | 58 60   32   Unit-Definentions   1346 30   1294 52   12 10   12 10   Unitermities   1326 82   1373 87   36 70   36 70   Unitermities   124 37   120 64   9 10   9 10   Werks Investiss   230 69   219 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 5 % 1960   101 40 4 451                                                                                                  | C.6 I.B o 86 50 64 50<br>Codeser (11 (13<br>Cotica 81 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Un Ind Crédit   128 50   124 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abeille (Cie ind., 196 50 200 i<br>Applic Hydraul, 650 655<br>Arios 85 85                         | Com-pigos 89<br>  S NA & C 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186.                    | Hydroc St-Denis   148<br>Lilie-Bonnières-C   181<br>Omn F Pétr   256<br>Shell Françaisa | 145 Vari Rests<br>120 (8) West Rand<br>256<br>52 Sigan Aleny,                                   | 8 40 8 20 activast 108 80 103 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALEURS précéd cours                                                                                                       | Creartel 107 106 51 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G Fenc. Chal0'Eso 617 630<br>(M) S.O.F.1.P . 0 73 70 50<br>Fenc. Lyanasise 601 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Centen Blanzy 288 290 (Ny) Centrest.   115 50 116 50 (ny) Champes   126                           | Gaumoot . 489<br>Pathe-Cinéma 75<br>Pathe-MarconiC127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 489 50<br>75            | Carpone-Lorraine d 49 .                                                                 | Arriga<br>Contrete Flagging                                                                     | 289 60 286 Creissance-lum 131 77 125 79<br>178 178 Emo-Croissance 139 27 132 96<br>119 50 119 80 Finispelere privee 328 71 313 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E.D.F. garts 1958 474 10 474 11<br>E.D.F. parts 1959 468<br>Ch. Fracce 3 6 (28 / 129 .<br>Abgitte 1.6.A.R.O 512 . 516      | 8 (M) Credit Mod. 54 56<br>Financière Sofai 194 58 194 31<br>Financière Sofai 195 128<br>Fi Cr et B. (Cle) 56 70 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Legare   197   191 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charg Rend. (p., 2565 2871<br>Li Dev R. Nord 144 145<br>Electro-Financ 272 278<br>Fin Bretagne 45 | Tour Eliffel 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 84 .                  | Octalando S.A. 235 Finalcos 44 5 FIPP 35 (Ly) Gerland 236                               | 239 Horanda                                                                                     | 143 141 Sestian Nobilière 202 50 193 41<br>396 410 Mondiale Invest. 180 65; 172 46<br>Oblissem 122 54 116 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abgille (Vie) 227 50 223 50<br>A.G.F.(Stè Centr.) 394 395<br>Ass. Gr Paris ve 1220 1206<br>Concorde 243 248                | France-Ball   [92   192   193   194   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195 | Vectores à Paris 270 50 260 1<br>Cogifi 116 116 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gaz et Eaux 500 500<br>La Mure 34 70 35<br>Lehos et Cle 112 30 109<br>(Ny) Lordex 120             | Applic. Mécan 46 l<br>Arbei 114<br>Steiters G.S.P. 29 l<br>Av Dass -Brèguet 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 48 20<br>1 9          | Grande Paruisse 75 5<br>Hulles G et der 87                                              | 233 - British Patroleus<br>0 77 Gulf Gil Canada<br>87 Petrofina Congdo                          | 1 70 50 71 Planinter 288 79 275 69<br>132 U126 Sicaviname 186 54 178 82<br>177 J 77 S. 1 Est 375 52 368 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Epurgate France 318 310<br>Fenc. L.L.A.R.O 25 70 85<br>France I.A.R.B. 178 188<br>France (La) 330 335                      | Introduce 130 130 155 169 165 169 165 169 165 169 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gr Fin Constr.   118   121   50   1   1   1   1   1   50   1   1   1   1   50   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cie Maioraine                                                                                     | Bernard-Moteurs 31<br>8-S.L. 228 3<br>C to P. 265<br>Se Sietrich 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38) 225<br>270          | Novacel 94 Paren 346 Ratio et Stiles 2! L Reti                                          | 93 98 Shell Tr (part.).<br>333 Akza<br>D 21 50 Darl Industries.<br>75 Dow Chemical<br>49 Fosses | 38 40 38 58   Sertuce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 70                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 400 1                 | 4.hallu-peal.ksi   .                                                                    | .  49 Foseco .                                                                                  | 1 14 20 to 12 23 Louis Discreter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Compte tena de  | nos dernières éditions. | 4005 ést imparti pout publier la co | e: |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|----|
| compte dans     |                         | des erreurs peuvent partous ligar   | E: |
| dans les ceurs. | Elles sont corrigées la | lendemain dans to bremiere aditio   |    |

# MARCHÉ A TERME

La Chambre syndicaté a décide, à litre experimentat, de prolonger, après la citture, la cotation des valeurs esant lait l'objet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30. Peur cette raisen nous ne souvers etns garantis l'exactitude des derniers cours de l'après-said.

| Comper<br>sation                 | INFAI PRINC                                                                | Précéd.<br>clôture                       | Premier<br>cours                             | Demier<br>cours                                        | cours<br>cours                         | Comper<br>sation                      | VALEURS                                                                | Pr <b>écéd.</b><br>clâture                   | Premie:<br>cours                 |                                       | remier<br>cours                                 | Compen<br>Sation               | VALEURS                                                            | Précéd.<br>cioture                         | Premier<br>cours             | Dernier                                     | cours<br>cours                    | Compen-<br>sation VALEU                                                               | RS clôture                                  | Premier Derr<br>cours cou                                              | mremuer                                     | Compe<br>sation              | VALEURS                                                              | Précéd. Pre<br>ciôture co                   | mier Demi                                       |                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 614<br>1630<br>395               | 4,50 % 1973<br>C.N.E. 3 %<br>Attrane Occ                                   | 613 90<br>1643<br>414 50                 | 1547                                         | 612 20<br>1647                                         | 612 20<br>1647 .                       | 449<br>173<br>52<br>161               | Cie Gle Laux<br>E. J. Lefebyre<br>Esso S.A.f<br>Eurafrance             | 66 6B                                        | 500 .<br>204<br>56 49<br>167 50  | 294 50 2                              | 57 GO                                           | 133<br>95                      | Ohda-Cab)<br>Opti-Paribas                                          | 141 40<br>38 80                            | 141 90<br>87 60              | 141 50<br>87 60                             | 143 96<br>86 .                    | 465   i.m.s                                                                           | 654<br>      9<br>  208 5a                  | 505 505<br>663   564<br>117   117<br>318   318                         | 500 .<br>650 .<br>115 .<br>98 324 .         | 285<br>380                   | . free State<br>Gen Electric<br>Gen, Meters<br>D Goldfields          | 59 50 5<br>268 60 26<br>375 37              | 5 267                                           |                                                |
| 388<br>56<br>185<br>57           | Air liquide<br>Als. Part. ind<br>Als. Superm<br>Alsthom-Ati<br>Auplica gaz | 332<br>69 98<br>191<br>62<br>136 96      | 331<br>60 40<br>191<br>63 50                 |                                                        | 330<br>60<br>(89<br>64                 | 335 .<br>350 .<br>151                 | Europe = 1<br> <br>  ferodo<br>  Fip. Paris PB                         | 364 80<br>379 .<br>158 50                    | 364<br>382 .                     | 364 3<br>383 58 3                     | 369 ·  <br>382 · ·  <br>158 · ·                 | 105<br>72<br>77<br>41          | Parrs-France<br>Pechelbroon<br>P.U.K<br>Pegarroya                  | 109 50<br>72 60<br>81 70<br>43 50          | 74 68<br>81 50               | 74 50<br>82 20                              | 75<br>82 :                        | 54 lerres Rot<br>169 lbamson-6<br>238 50 — cohl.<br>288 bt l.s.<br>189 b C.B.         | g. 59 58<br>1 182<br>225 70<br>207 50       | 57 50 57<br>1+2 58 182<br>224 . 224                                    | 50 57 50<br>50 182 50<br>. 227 .<br>50 212  |                              | Harmony<br>Hoscust Arth<br>Imp Chem.<br>Inco Lunded<br>1.8.M         | 15 90 1<br>292 . 29<br>29 10 7              | 5 90   15<br>  1 292<br>  9 60 28<br>  1 20 162 | 80 16<br>291<br>78 28 40<br>50 188 90          |
| 118<br>285<br>52<br>112<br>225   | Abuitaine<br>— certii<br>Ariom-Priou<br>Ass. Cr. Paris                     | 315 28<br>59 .<br>120 .<br>246<br>227 60 | 311 50<br>58 80<br>120 19                    | 305<br>58 95<br>120 10<br>247 50                       | 310<br>57 78<br>120<br>247             | 193 .<br>51 .<br>70 .<br>102 .        | — obi. conv<br>Fia Do Eur<br>Fraissinet<br>Fr Petroles                 | 191 58<br>55<br>69 90                        | 191<br>54 80<br>71               | 191 1<br>54 88<br>71<br>71 50         | 91 .<br>53 70 .<br>71                           | 182<br>356<br>83<br>60         | Penhael<br>Persed-Ric<br>Pernes<br>Pétroles B.P                    | 201<br>389 50<br>93<br>61 48<br>231 96     | 198<br>388 50<br>93<br>61 30 | 198<br>388 50<br>92<br>61 60                | 198 .<br>388 59<br>92 95<br>60 15 | 225 Un. F 8qu<br>89 U.T.A<br>31 Usinot<br>12u 'obi.)                                  | S 237 .<br>. 70 50<br>. 34 80<br>. 112 50   | 237 238                                                                | 50 235<br>60 70 50<br>88 34 10<br>50 112 50 | 165<br>305<br>6950<br>250    | Mobri Corp<br>Mestië<br>Morsk Hydro.                                 | 164 . 16<br>317 31<br>7058 702<br>250 59 25 | 4 . 167<br>5 10 313<br>8 7020<br>50 251         | 164<br>310<br>6918                             |
| 218<br>155<br>74                 | Aux. Havig<br>Babt,-Fives                                                  | 158 60<br>85                             | 160<br>83                                    | 160 .<br>85 .                                          | 225 10<br>158 50<br>84 60              | 52 .                                  | — (Certific.)<br>Galeries Lai                                          | 56 60                                        |                                  | 56 90                                 | 25, 95<br>55, 80                                | 205<br>295<br>59<br>68<br>166  | Peugeot-Cib<br>(ebit)<br>Pierre Auby<br>PLM<br>Poctain             | 299 10<br>64<br>70 40                      | 303 .<br>64<br>70 58         | 306<br>64 30<br>70 50                       | 309<br>63 05<br>69 58             | 148 Valleures.<br>416 V. Chicava<br>375 Viniprix<br>320 AmerIba                       | -P 431<br>443                               | 438<br>450<br>446<br>313<br>313                                        | 434<br>450                                  | 580<br>51<br>50<br>765       | Petrofisa Pailips Pres Brand. Quitmes                                | 610 61<br>53 50 5<br>53 6<br>274 27         | 5 18 55<br>2 51<br>9 279                        | 521<br>10 54 40<br>40 52                       |
| 142<br>290<br>108<br>55          | Ball-Equip.<br>Ball-lovest.<br>B.C.1<br>Bazar N. Y.<br>Begbin-Say.         | 148 ·<br>195<br>128 50<br>62<br>78 18    | 62 10                                        | 150 50 <sup>1</sup><br>194<br>129 50<br>82 18<br>81 28 | 191 60<br>119 20<br>60 99              | 132 .<br>132 .<br>176 .<br>199<br>250 | Gle d'entr<br>Gle Fonderla<br>Générale Dec<br>Gr Tr Mar<br>Gnyenne-Gas | 144 -<br>152 -<br>168 58<br>203 50<br>272 58 | 294 80                           | 164   1<br>169   1<br>204 80 2        | 145 70<br>163<br>165<br>204 <b>30</b><br>274 50 | 147<br>                        | Paliet et Ch.                                                      | 158 90                                     |                              | 169                                         | 156                               | 13 Ang Am 68 Amgold 134 Aster Min 248 B Ottomas 330 BASF (Abt)                        | 83 70<br>143<br>241 10                      | 13 20 13<br>82 65 22<br>139 50 143<br>242 242<br>334 333<br>290 30 291 | 95: 83<br>: 137 .<br>: 239                  | 132<br>23<br>258             | Randfortein<br>Rand Select.<br>Royal Butch.                          | 23 10 C 2                                   | 3 50 23                                         | 50 131 50<br>50 23 50<br>30 258 60<br>75 14 85 |
| 748<br>315<br>468                | Bic<br>Bourgues<br>B.S.NC.D.                                               | 788<br>329 90<br>529                     | 776<br>326<br>525                            | 778<br>331<br>529                                      | 780<br>328<br>529                      | 144<br>103<br>85<br>2/0               | Hachetto<br>Hutch <b>Hapa</b><br>Imela)<br>Inst <b>Mé</b> rieus        |                                              | 199 .<br>96<br>368               | 109 I<br>96<br>368 . 3                | 16!<br>    <br> 94!0<br>                        | 78<br>97<br>37<br>185<br>305   | Pempey<br>P M. Labinal<br>Prepatal<br>Presses-Crit<br>Pretalian Si |                                            | 207<br>312 50                | 98 50<br>41 98<br>207<br>312 50             | 96 10<br>41 30<br>284<br>312 50   | 286 Bayer .<br>37 Bettelsten<br>ID 56 Charter<br>143 Chase Mar<br>103 . Cre Pét. II   | 37 95<br>10 80 0<br>b. 150 56<br>ps. 185 93 | 37 18 37<br>11 30 11<br>161 98 154<br>106 30 105                       | 10 37<br>45 11 38<br>50 158 40<br>50 103 38 | 61<br>470<br>37<br>560       | Si-Helena<br>Schwamerg<br>Schwamerg<br>Shell Tr (5)<br>Siemens A.G.  | 38 35 3<br>574 . 57                         | 1 50 72<br>3 60 467<br>18 39<br>18 569          | . 70 10 1<br>. 464                             |
| 1408<br>275<br>1628<br>285<br>74 | Carretour  — Obl.) Casuo C.D.C CEM                                         | 1538<br>289<br>1090<br>230<br>76 80      | 225                                          | 225<br>74 20                                           | 1544<br>280<br>1090<br>229 50<br>72 60 | 77<br>69<br>43                        | L Borel Int<br>(eumen) Ind.<br>(21) Ste Th<br>Riéber-Col               | 216 50<br>84<br>69<br>44 80                  |                                  | 85<br>59 80<br>43 \$0                 | 225<br>83 90<br>69<br>42 30                     | 119<br>148<br>41<br>393<br>475 | Pricel<br>Primagaa<br>Pristemps<br>Radar S.A<br>- (ohl.)           | 132 50<br>161 80<br>42 56<br>409 10<br>481 | 185<br>42 50                 | 134 90<br>168 90<br>42 10<br>418 -<br>485 - | 170                               | 405 C.F hilds 11 De Beers 1 See Oeuts Bar<br>210 Deme Miss<br>800 Du Pont N           | L) 12 30<br>k 606 .<br>1 217 .              | 418 414<br>12 10 12<br>608 501<br>217 50 217<br>665 686                | 05 J2 .<br>600<br>50 217<br>661             | 47<br>13<br>240<br>12<br>133 | Sony<br>Jangasyika<br>Uniterer<br>Uniter Corp.<br>U Min. 1/10        | 247 90 24<br>12 60 1<br>136 60 13           | 3 30 13<br>7 247<br>2 55 12<br>8 50 142         | 245 iB<br>45 · i2 55<br>iD 145                 |
| 178<br>170<br>26<br>58           | Cètelem<br>Char. Rèco.<br>ChâtComp.<br>Chiers<br>Chim. Rest                | 198<br>176<br>34 49<br>87 50             | 195<br>174 88<br>35<br>39<br>198 96<br>97 80 | 195<br>175<br>35<br>\$\$ 50                            | 198 90                                 | 150<br>176<br>271<br>383<br>650       | Lag Balloo.<br>Lalarga .<br>— (gang.)<br>La Hano<br>Legrand            | 1685                                         | 321 9D<br>E831                   | 190  <br>265  <br>321 98 3            | 189 50<br>190<br>160 .<br>120                   | 440<br>75                      | Radiofech<br>Baiffe (fse)                                          | 500<br>89 30                               |                              | 515<br>89 70                                |                                   | 426 East Kedal<br>15 50 East Rand<br>188 Ericsson<br>260 Exxon Cert<br>295 Ford Motor | 113 60<br>261 80                            |                                                                        | 80 263                                      | 196<br>40<br>72<br>0 8       | West Driet<br>West Geep<br>West Hold<br>2: Zambia Cop                | 41 95 4<br>81 26 8                          | 2 . 109<br>11 40 41<br>12 . 81<br>1 29 1        | 49 40 60<br>98 82 .                            |
| 81<br>125<br>1278<br>375         | Cim, Franç<br>— (Obl.).<br>C.J.T Alcatel<br>Ciub Medite:                   | 56 88<br>118                             | 119 90<br>1345<br>415                        | 119 90:<br>1337<br>414 50                              | 121<br>1338                            | 165<br>197<br>280<br>860<br>3050      | Locatrance<br>Locatrance<br>Locatrance<br>Locatrance                   | 187<br>  28<br>  276<br>  936<br>  3805      | 187<br>130<br>288<br>948<br>3005 | 135   1<br>289   2<br>948   9         | 185<br>134<br>128<br>148<br>165                 | 78<br>680<br>75<br>131<br>390  | Rait St-L<br>kedoule<br>Angue-Poet.<br>RoussUçlat<br>Puo Juspérial | 85<br>623<br>83 18<br>145 70<br>410        |                              | 84<br>625<br>82 50<br>147 90<br>410         |                                   | û, elferî i ci s<br>pas m                                                             | upan datac                                  | te de de                                                               | manda , ' o                                 | wen det                      | ONS FERMES<br>John — Lan<br>John — Lan                               | 10 · 00,600                                 |                                                 | rs = e'esi                                     |
| 100<br>100<br>255                | Coffweg<br>Cofrade) .                                                      | 100<br>256                               | 108 28<br>255                                | 18i<br>255                                             | 99 95<br>253 .                         | 365<br>27                             | Lyann Esus                                                             | 25 80                                        | 401<br>30 70<br>1492             | 31 50                                 | 199 .<br>31 30<br>129                           | 28<br>!41<br>49B               | Sacalei<br>Sade<br>Sagem                                           | 35 50<br>145 50<br>530                     | 35 85<br>147<br>515          | 36<br> 47<br> 515                           | 35 85<br>144 20<br>526            | COTE D                                                                                | S CH                                        | ANGE                                                                   | 1                                           | ILLETS                       | MARCH                                                                | IÉ LIBI                                     | RE DE                                           | L'OR                                           |
| 315<br>265<br>378                | Cie Bancaire<br>C.G.E<br>— (obl.).                                         | 325<br>280 40<br>355                     |                                              | 354                                                    | 284 .                                  | 1429<br>55<br>53<br>1520              | Mais Phecis<br>Mar Weader<br>Mar Ch Reu<br>Mar Celebh                  | 68 50<br>53                                  |                                  | 68<br>53 50                           | 67 90<br>52 50<br>58                            | 115<br>460<br>79               | Saint-Gobain<br>S.A. I<br>Sanines                                  | 121<br>472<br>92                           | 120 50<br>481                | 120 20<br>482<br>94 90                      | 120 50<br>488<br>94               | MARGES OFFIC                                                                          |                                             | PRS COU                                                                | S de gra                                    | a Bie                        | MOXINATES ET                                                         | DEVISES                                     | cours                                           | COURS<br>8/1                                   |
| 116<br>63<br>98<br>182<br>285    | C. Entrept<br>CatFoucher<br>Cr. Cars. Fr<br>— (Obl.)<br>Cred, fosc.        | 114<br>58<br>102 20<br>175 68<br>314 88  | 57 60<br>99 30<br>175 60                     | 67 50<br>100<br>175 60                                 | 57 .<br>100<br>172 10                  | 425<br>61<br>61<br>1180               | Matia .<br>M E.C.I.<br>Met Nacin.                                      | 444 50<br>58<br>21 50                        | 55<br>31 60<br>1289              | 441 50 4<br>55 70<br>81 30<br>1290 12 | 44 80<br>58 .<br>80<br>89                       | 86<br>132<br>65<br>100         | Sagner-Dov<br>Schoenser<br>S.C.O A.<br>Sefimen                     | 86 .<br>140 50<br>75 80<br>182 10          | 77 90<br>102 90              |                                             | 77 75                             | Etats-Unit (\$ 1)<br>Canado (§ cao. 1)<br>Allemagno (180 Oh<br>Antricke (180 Sch      | 3 210                                       | 935 4 93<br>925 4 93<br>170 210 66<br>686 29 51                        | 8 4<br>0 269                                |                              | ộr tạp (ture en<br>Ô: Fin (kilo en<br>Pièce franças:                 | intent)                                     | 21875<br>21845<br>21845<br>236 90               | 21788<br>21795<br>235 88                       |
| 105<br>95                        | C. F. Imm<br>Créd. Indust<br>Créd. Nat<br>Crédit Nord.                     | 128  <br>101 90<br>297  <br>69 18        | 128<br>102 60<br>297<br>68 50                | 297 10<br>68 50                                        | 132 70<br>297<br>69 50                 | 530<br>425<br>7 i 0<br>200            | Moet-Heg.<br>Mot Leroy-S.<br>Moolines                                  | 451 50<br>737<br>213                         | 737<br>215                       | 448 50 4<br>737 7<br>214 . 2          | 152<br>145<br>149<br>112                        | 250                            | 5.# A.S<br>Sign & El.<br>S. I L. I.G<br>Simon .<br>S. I M. M. O. R | 223<br>264 50<br>199<br>114<br>82          |                              | 250<br>268<br>199<br>1[4<br>82              | 265<br>198<br>114<br>87           | derrene 1700 f.,<br>Danemark (100 fr.)<br>Espagna (100 mes.,<br>Grando-Bretagne (6    | 13<br>85<br>7                               | 783 13 77<br>058 55 49<br>251 7 20<br>455 8 48                         | 5 13<br>0 25<br>1 7                         | 77<br>25                     | Pièce français<br>Pièce suisse d<br>Union latine d<br>Sodverain      | 10 fr.)<br>20 fr.,                          | 218<br>207 80<br>193<br>215                     | 220<br>288 50<br>186                           |
| 88.<br>148<br>152                | Creuset-Loire<br>C.S.F<br>D.B.A                                            | 94 89<br>152 40<br>157 98                | 154<br>159 <b>2</b> 0                        | 160                                                    | 162<br>182 88                          | 329<br>355<br>101<br>75               | Musen<br>Nat. urvest.<br>Navigat Mixt.<br>Nobel-Bozer                  | 356<br>182 50<br>83                          | 363<br>367<br>182 50<br>82 .     | 357 3<br>102 50 1                     | 56<br>57<br>01 56<br>83 40                      | 1893<br>74<br>370<br>220       | St Bossigner<br>Sogerap<br>Sogerap<br>Sogerap<br>Sogerap           |                                            | 1915<br>70 10<br>441         |                                             | [915                              | Italie II 000 bres.<br>Norvego (100 kj<br>Pays Bas 100 fL).<br>Portogo 110 esc.       | 95<br>201                                   | 680 5 60<br>670 95 70<br>850 282 20<br>725 16 7                        | 2 5<br>0 95<br>8 200<br>9 15                | 425<br>25 ,<br>50            | Pièce de 20 de<br>Pièce de 10 de<br>Pièce de 5 doi<br>Pièce de 50 pe | illars .<br>Jars<br>1803                    | 1009<br>535 28<br>340 18<br>891                 | 1007 20<br>542 .<br>340<br>885 .               |
| 63<br>42<br>480                  | Densip-NE<br>Dalfes-Mieg.<br>Dumez.                                        | 71 90<br>45 68<br>558 -                  | 72 50<br>45<br>584                           | 44 20                                                  | 44 20                                  | 75<br>20<br>49                        | Negyel 621.                                                            | 21 49                                        |                                  | 21 80                                 | 21 55<br>58 I                                   | 245                            | [2] <del>(2-L12</del>                                              | 262                                        | i                            | 284                                         | 261 50                            | Suide 100 krs)<br>Suisse (100 m.)                                                     | 11 <b>9</b>                                 | 670   119 79<br>750   201 @                                            |                                             |                              | Pièce de 10 fil                                                      | 2017dS                                      | .] 208 90                                       | 203                                            |

2. PROCHE-ORIENT

2 - 3. EUROPE – SUÈDE : après trois mois d'observation, la souvelle majoritá va tenter de gou 3. DIPLOMATIE

Les « grands » de la C.E.E.
ont pris les postes les plus

importants de la Commis 4. AFRIQUE

- INDE : la P.C. prosoviétique tente de se démarquer de la politique gouvernementale.

4-5. AMÉRIQUES . Sombres jours pour l'Argen tine = (11), par Philippe

6 à 8. POLITIQUE La préparation des élections municipales.

8-9. EDUCATION L'échec des C.ES.

10. SPORTS

LE MONDE DU TOURISME ET DES LOISIRS PAGES II A 15

 Veut-on sauvar la Crau?;
 Annecy protèga le Semnos.
 CLIN D'ŒIL: Orly-bars.
 PLAISIRS DE LA TABLE En voyage. Brocante; Mode; Malson; Sports; Numismatique; Jeux; Philatéite.

16. JUSTICE - LIBRES OPINIONS : . Peine de mort, peine perdue : por Jean Toulat.

17. SOCIÉTÉ

18 à 21. ARTS ET SPECTACLES — FORMES : la Bible en pierre

24 - 25. EQUIPEMENT ET RÉGIONS - TRANSPORTS : les pilotes d'Air France en grève le 10 janvier. — Point de vue : Quel sera l'avenir de la compagnie? », par C. Poirier.

26 à 28. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

> < Peat-on combattre la fuite des capi-

LIRE ÉGALÉMENT

RADIO-TELEVISION (18) Annonces classées (22 et 24); Aujourd'hui (22); Carnet (17); « Journal officiel» (22); Loto national (22); Météorologie (22); Mots croisés (22); Bourse (29).

**UN SHOW-ROOM** INTERNATIONAL **DES NOUVEAUTES** "DECORATION" **EN TISSUS** 

**D'AMEUBLEMENT** 

Angleterre, Suède, Belgique, R.F.A., Hollande, etc., toutes les demières créations

En direct des USA, italie,

■ Toiles, satins, chintz imprimės Tous les velours unis et jacquard Tweeds et tissages épais

Lampas, tapisseries et unis de style

Tissus spéciaux pour tentures murales

de 28<sup>F</sup> à 175<sup>F</sup> le mètre

RODIN 36, CHAMPS-ĖLYSĖES - PARIS

ABCDEFG

A LISBONNE

Les avocats du commandant de Carvalho dénoncent la mansuétude des tribunaux à l'égard des anciens agents de la PIDE

> De notre correspondant gime fasciste afin « d'aider les gros propriétaires /onciers, les capitalistes, les spéculateurs et tous les parasites ». Selon les avocats il était nécessaire « d'aller contre les lois » pour « empêcher la contre-révolution ».
>
> Ils ont reproché au rapport officiel « de chercher à découvrir des sévices qui n'ont jamais eu lieu et à en cacher d'autres qui existent bien réellement ». L'un des exemples cités a été « la libération et la réhabilitation quotidienne » des agents de l'ex-PIDE (police politique du

l'ex-PIDE (police politique du régime Salazar) qui passent ac-

tuellement en jugement. On re-marque de ce point de vue à Lisbonne la peine légère infligée par un tribunal à un ancien

agent de la PIDE qui assassina, en décembre 1961, un militant du

parti communiste, le peintre Dias Coelho. Le policier pourra sortir de prison dans dix mois. Or, ce crime effectué en plein centre de Lisbonne avait suscité l'indignation de l'opinion. Les inces ont pourrant capale que

juges ont pourtant conclu que l'agent de la PIDE « n'avait pas l'intention de tuer ».

a Cette sentence est une orani

offense à la révolution », a dé-claré jeudi M. Tito de Morais,

membre du gouvernement et im-portant dirigeant du parti socia-liste. D'autres personnalités ilées

à différents secteurs politiques ont également manifesté leur

● Le gouvernement portugais a vivement pris à partie certains journaux de Lisbonne, coupables, selon lui, de créer un climat « artificiei d'alarmisme et d'insè-

JOSÉ REBELO.

Lisbonne. — Les avocats des militaires impliqués dans le rapport de la commission d'enquête du gouvernement sur la situation des détenus politiques incarcérés après le 25 avril 1974 ont donné une conférence de presse à Lisbonne le jeudi 8 janvier. Plusieurs officiers ayant occupé des fonctions importantes sous le gouvernement Vasco Gonçalves assistaient à cette conférence, en partaient à cette conférence, en par-ticulier les commandants Otelo de Carvalho, ancien commandant du Copcon. Andrada et Cuco Rosa, de la police militaire, ainsi que le commandant Dias Ferreira qui avait servi de médiateur entre les travailleurs de l'imprimerie et l'administration pendant la crise du journal Republica en 1975. du journal Republica en 1975.

Les avocats ont estimé que les accusations contenues dans le rapport ne tiennent pas compte de la situation « confuse » du Portugal à cette époque. Selon eux les lois en vigueur n'étaient pas « révolutionnaires » car elles au jent été élaberées per le réference de la réf avaient été élaborées par le ré-

> GREVE A L'USINE BIG CHIEF DE LA ROCHE-SUR-YON

(De notre correspondant)

La Roche-sur-Yon. — La moitié des ouvrières de la société de confection Big Chief, qui emploie 577 personnes dans ses ateliers de La Roche-sur-Yon et 94 dans ceux de Caillère (Vendée) sont en grève illimitée depuis le lundi 3 janvier pour protester contre la suppression de divers avantages — notamment dans le domaine des classifications — acquis avant motamment dans le domaine des classifications — acquis avant que la gérance de cette société passe au groupe Bidermann (le Monde du 8 juin 1976). A La Roche-sur-Yon, où la C.G.T., majoritaire à 65 %, était partagée sur l'opportunité de ce mouvement, la grève a été reconduite jeudi par 280 voix sur 423 votants. Les non-grévistes (293 salariés ce vendredi) continuent de travailler dans les akeliers. Pour vailler dans les ateliers. Pour sa part, la direction de la main-d'œuvre a notifié aux délègués du M. Maurice Bidermann a appliquer plus que la convention col-lective ».

# **NOUVELLES BRÈVES**

● L'ambassadeur de France à Washington et Mme Kosciusko-Morizet ont offert, jeudi 6 janvier, un diner en l'honneur du secrétaire d'Etat des Etats-Unis qui quittera prochainement son poste et de Mme Kissinger. — (A.F.P.)

■ M. Jenn-Claude Colli, délégué aux énergies nouvelles, vice-président du parti radical et cofondateur de l'association Démocofondateur de l'association Démo-cratie française, a déclaré jeudi 8 janvier, à propos de la lettre adressée par M. Giscard d'Es-taing à tous les maires de France (le Monde du 6 janvier) : « Tous les démocrates de bonne joi auront salué une initiative qui rompl en in avec le cercle vicieux de la centralisation et de l'irres-possabilité FILE prouse que Déde la centralisation et de l'irresponsabilité. Elle prouve que Démocratie française n'est pas seulement le titre d'un ouvrage et
un corps de principes, mais une
volonté résolue d'action conjuguée
pour les Français là où ils vivent.
Quant aux radicaux-socialistes, ils
ont affirmé depuis longtemps, et
dans leur manifeste, leur position
pour une redistribution des responsabilités publiques. Ils aideront à cette restauration nècessaire de la démocratie trançaise, » saire de la démocratie trançaise.

■ Lo B.B.C. a été autorisée à rouvrir son bureau à New-Delhi, que la radio britannique avait fermé depuis quelque temps après la proclamation de l'état d'urgence, en juin 1975. — (A.F.P.)

Le numero du . Monde.

daté 7 janvier 1977 a été tiré à 577 151 exemplaires.

**TED LAPIDUS** 

soldes

femme et homme

37, avenue Pierre 1er de Serbie - Paris 8 ème

1, place St Germain des Prés - Paris 6 ème

6, place Victor Hugo - Paris 16 ème

REVENUS ÉLEVÉS

En janvier chez Old England

Costumes-vestons

sur mesure

au prix spécial de 1930 F

Coupés dans nos tissus exclusifs : peigné,

saxony, tweed, flanelle, etc. Importés

d'Angleterre, chemises : 52 F, pyjamas :

\*Baisse 2 % de la T.V.A. comprise dans les prix.

Old England

12, bd des Capucines, Paris 9e 9 h 30/12 h 30 - 14 h/18 h 30

Depuis 20 ans, la SOBI offre aux épargnants trois formules de comptes à intérêts progressifs. (Versements à partir de 5000 F.)

Renseignez-vous sans engagement en écrivant à :

SOCIETE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

28, bd d'Italie 601 A / B.P. 31 MONTE-CARLO (principauté de Monaco)

Inscrite sur la liste des banques sous le n° LBM 7 Affiliée à la Société Bancaire de Paris et à la Landesbank Rheinland Pfalz



DANS LINE AGENCE DE L'EMPLOI DE NANTERRE

Le premier ministre a fait une visite-surprise, ce vendredi 7 jan-vier, au bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi de Nan-terre (Hauts-de-Seine). Accompagné de M. Christian Beullac, ministre du travail, M. Raymond Barre s'est entretenu avec des demandeurs d'emplot, surtout des jeunes et des immigrès, et s'est fait expliquer par le personnel les moveme m'il aventere it pour tra moyens qu'il employalt pour ten-ter de rapprocher les offres et les demandes d'emploi.

Le premier ministre a aussi visité la section qui s'occupe spé-cialement des cadres. Au terme de ses différents contacts, qui ont duré une heure trente. M. Barre a déclaré qu'il avait beaucoup a p p r é c i é l'aspect accueillant des locaux, la compé-tence et la qualité humaine du accueillant des locaux, la compé-tence et la qualité humaine du personnel. Cette visite, a-t-il dit. l'a convaincu que le problème de l'emploi n'est pas un problème global, mais catégoriel, et qu'il doit être traité secteur par sec-teur. Il en a également conclu que la formation des jeunes et la mobilité de la main-d'œuvre devaient, être améliorées. Il a aussi constaté le caractère parti-culièrement aigu du problème de l'emploi pour les cadres, tant sur le pian moral que financier.

M. François Ceyrac, président du Conseil national du patronat français, se déclare, dans une interview accordée à Paris-Match, optimiste sur les chances de succés du plan Barre, qui, son-ligne-t-il, après un démarrage difficile, a déjà franchi un bon nombre d'obstacles.

€ Fai confiance, une confiance raisonnée, dans le succès de cette politique qui est incontestable-ment celle de l'intérêt national », ment ceue de l'interet naumat », précise M. Ceyrac, qui fonde son optimisme sur « la volonté de réussir du premier ministre et sur l'assentiment très net des responsables économiques et, encore curité ». O Seculo serait particu-lièrement visé pour avoir annoncé jeudi un éventuel remaniement ministériel. — (A.F.P.) de façon diffuse, de la masse des Français ».

VISITE-SURPRISE DE M. BARRE EN RAISON DE LA HAUSSE DES PRIX MONDIAUX

Le prix du café va augmenter sensiblement

La fin du blocage des prix a partir du 1° janvier va se traduire par une hausse immédiate du café, qui atteindra au moins 15 % dans un premier temps, et pourrait s'élever à 30 %, 40 % ou même 50 % suivant les qualités dans les prochains mois. Les torréfacteurs de café attendent pour le milieu de la semaine prochaine la publication au Bulletin Officiel des services et des priz (B.O.S.P.) de l'engagement passé avec le ministre de l'économie et des finances au terme duquel la profession accepte de ne répercuter la hausse des prix du café cuter la bausse des prix du café vert à l'importation qu'en valeur absolue, c'est-à-dire en bloquant la marge de transformation et de la marge de transformation et de commercialisation au niveau antérieur. Comme les prix du café vert résultant de l'accord international ont augmenté de près de 50 % depuis le mois de septembre. début du blocage des prix passant de 14 F le kilo à 23 F, 24 F, il faut s'attendre à voir les prix du café au détail s'élever sensiblement attaignent 32 F à 40 F blement, atteignant 32 F à 40 F le kilo contre 28 F à 36 F actuel-lement, et 16 F à 30 F au début

Il est fort possible que ces niveaux soient dépassés (on parie de 36 F à 44 F), si l'envolée des prix mondiaux du café vert se prix mondiaux du café vert se poursuit. Rappelons que. depuis le mois de janvier 1976. ces prix ont plus que triplé (de 7 F le kilo à 23 F) en raison d'une pénurie générale due à la forte baisse de la production du Brésil provoquée par des gelèes catastrophiques en juillet 1975 : la production de la dernière saison est tombée à 6,4 millions de sacs de 60 kilos, contre 22.2 millions précèdemment. Le Brésil, qui a même dû acheter du café à l'extérieur, l'année dernière, pour reconstituer ses stocks, a doublé ses taxes à ses stocks, a doublé ses taxes à l'exportation, pour ne pas com-promettre l'approvisionnement de son marché intérieur.

La seule solution permettant d'éviter une nouvelle flambée des La seule solution permettant d'éviter une nouvelle flambée des prix serait une réduction de 5 % au moins de la consommation mondiale, qui croît actuellement au rythme de 1 à 2 % par an Dans de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis et au Canada, les organisations de consommateurs ont lancé un boycottage du café dont l'effet,

jusqu'à présent, a été nul. Il est certain également que la spécu-lation est venue accentuer le phénomène de hause, comme élie phenomene de nausse, comme elle l'avait fait en 1974 pour le sucre, la situation étant néammons beaucoup plus sérieuse actuelle-ment, car de nombreux pays pro-duisent le sucre qui leur est nécessaire, notamment la France Notre pays, en revanche, importe tout son café, soit 300 000 tonnes par an, principalement de Côte-d'Ivoire (40 à 45 %).

Après Fiat

### UNE PARTICIPATION ÉTRANGÈRE DANS PIRELLI ?

Les dirigeants de la firme itallenne Pirelli, un des six plus grands fabricants du monde de pueumamidi du 7 janvier, une importante conférence de presse à Milan. Selon les rumeurs circulant dans la capitale lombarde, ils pourraient à cette occasion annoncer une importante prise de participation dans le cupital de la société, actuellement contrôlés par la famille Pirelli.

Parmi tous les noms avancés pour cette participation figurent notamment celui de la Mediobanca, établissement bancaire, qui agiralt, dit-on, pour le compte d'un Etat pétrolier, et ceux du Crédit suisse de la SEAT (Illale de Sistement de SeaT (Illal et de la SEAT (fillale de Fiat en Espagne).

Les actions Pirelli ont monté de 9,5 % jeudi à la Bourse de Milan, et celles de Pirelli-Spa, holding contrôlant le groupe, de 5,3 %.

● La mort de M. Yves Bou-thillier. — Dans la biographie de l'ancien ministre des finances du --

30.00

per re . . . . . . . . .

And Carlo Carlo

Me president and the married

the pin recovery process.

is descript.

a la programme de domme en income : ice

Mas i Terring in

de Centaine -- 123 74-

de dueileite Buit bart

Personer diei

the Little federal (Leg-

tradement of military and in

senat de comprimer des se publiques. Et comprimer

the pagest contact bearing to pagest contact bearing

should rise par M. Car-

come les mineres qu'ils de la mineres qu'ils de mineres qu'ils de modes. Mois de monte pour le manière de monte pour le manière de monte pour le manière de monte des montes de les ambitions de la manière de confirment et appareil de confirment et appareil de confirment et qu'il de la monte de confirment et qu'il de la modement et qu'il de l

segment en grand il ie

intent 2762 iet 2000 net intent le pentoir du le pentoir de le pentoire de le pentoire le pe

then to plan propose par in the et qui a unit carcare in them directed a par a particular de la particular d

the direction of plus of distribution of distr

t de sa bonne voconse les sa bonne soi tora les les bons autors de les bois de sa Georgie

on the state of Nicoland

**50**2362 — . . .

- 100 Mer

bien is charges

11 ls 7 pm

Section of the second latine.

A partir d'aujourd'hui à 14 heures

annuels de sacs et bagages

34, boulevard Haussmann

MAY DE ROOM OF THE LE SPÉCIALISTE DU TRES BEAU VÉTEMENT SOLDES ANNUELS QUALITÉS IRRÉPROCHABLES PRIX EXCEPTIONNELS 62, R. St-ANDRÉ-des-ARTS - 6 PARKING ATTENANT A NOS MAGASINS

ANTHONY créations masculines et chaussures

soldes 42 bd St-Germain

**SOLDES ANNUELS** 27. RUE ROYALE . PARIS 8°

R

**CERRUTI 1881** 

Homme **SOLDES** Femme

TED LAPIDUS

SAINT-HONORÉ

23, FAUBOURG SAINT-HONORÉ

Mi minim

The second second The art The THE REPORT OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PAR Strang variety A CONTRACTOR OF MARKET BEAUTY and the second state of the second The Committee State of the

And the state of t Water In the Mary 100

e entre des leur strates THE A WALL SEE with the second state of STATE OF B CAN ja,jojuko o **amakomeni**ko ことであった。 で **機体を変**動 and the service of the second · The Comment of the Comment July Co. Strategic Co. STATE OF THE STATE أأموليكم أأسجانها وبالمرسد ووا

The state of the s THE STREET STREET o mar de la composição de The second secon in the second and the second লং এটা ইন্ডাইন কিন্তু কৰিছে। কিন্তু কৰিছে কৰে কৰে অনুসংহত The state of the second er in de de la contraction del

🌲 अस्तिकारसम्बद्धाः 🕳 a all the second and his black and or rend parti gas Ing saidhfile. Car totale untellient, female TOWN THE SE WALLES the principality with the principality The same last handle being the same to promise the or merital ● New Arthorn Services

this that was transmissed. The second section and their Criss markly decay The state of the s the man product less to be seen The second section of the second Aldertyest die falle.

Table: Cald a seron en The substance of deduction S of the state of the second the substitute of a second coule Cotte george qui heart of them a minutes BURE PAR IS CHITEPENS - COPACCIALL CLE CERTIFICAC un reintement de 3 (4 de GES CONTESTEDENTS AND AND ADDRESS. is aremissements.

Un comprends

Dans de conférence de Carier a indique que c mettre huit cent male Amer au trame des à la tire de Actuellement, on compar q nan millione de châmele Erats-Ung, ce qui repr

AU JOUR LE JO

Légumes de sais La Cambér des pris a B

"Light s'attendre au mos ou tent de standales affec e notables de notre p Le propre legime trais rolche se jait rare sia march.

" C'A sciente la m Cociorse, qui da duser L'un on, sinan datannase. "ATCHER SE SEEDEN this bout the enteres, et a etra les checheurs prénogr tont-til en troin de près and about the temption 7-2765

ROBERT ESCAPIT